# Recrudescence de la violence au Pérou

10 m

A PART OF ST.

A TAN MAN

e lastement.

摩 四肢 医血

M. Mirange

-......

The part and

Marie Company

politic de la constant

guest de la Taxan

M. 1328.

The state of the s

M 10 10

A STATE OF THE STATE OF

4 x 34. ~

B MENNET

and the second

**高樓** ( 44 )

**美国港**州

MANUAL STREET

**新一本 新** 

AND SECTION

**建设工程** 

# Man 121150

Property and

per personal

designation of the state of

- توسید

To the

េកឲ្យគ្

- 1

ERECTION OF

Marke daire to the Control of the Co

Market State State

LE REPORTAGE DE NICOLE BONNET



«Le Monde des livres» Pages 11 à 17

Les nouveaux romans de Robert Sabatier Bernard Thomas et Puységur

# M<sup>me</sup> Gandhi

face aux extremismes

Les affrontements entre sikhs et hindous out continué, mercredi 22 février, dans l'Etar du Pendjab (nord-ouest de l'Inde) et se sont étendas à celui de l'Haryana, pro-che de la capitale. An moiss qua-torze làndous out été més, et les heurts out fait de nombreux blesiés. Deux cent sociante-qui personnes ont trouvé la mort depois trois aus dans ces violences

Les partis politiques locaux, qui contenuient jasqu'à maintenant les extremistes, sont dépassés par les débordencents de haine, et les efforts de dialogue du gouverne-ment central avec les autonomistes sieht central avec les antonomistes sikhs out, pour le mement, échoné. Cenx-ci formulent des resendica-tions à la fois religieuses et politi-ques et vont jusqu'à demander le retour su Pendjah de Chandigarh, la capitale construite par Le Corbasier et commune aux deux Etats, ainsi qu'un partage, à l'avantage da Pendjab — où les sikhs sont majoritaires, — des eaux de rivières, vitales pour l'irri-

Les affrontements montrent, s'il en était besoin, que les violences de cette unture ne sont pas l'apanage des régions où règne la panvreté. Le Pendjab et l'Haryana sont deux Etats relativement prospères et dynamiques ayant fondé leur ent sur la modern tion de l'agriculture et puis sur l'industrie. Cela n'empêche milenent l'existence d'un « com me », l'antagonisme entre com-mantés linguistiques, ethniques religienses, nourri d'une animosité à fleur de pean, qu'avivent des militants faustisés.

Les dirigeants fédériax indices ont la hautise de ce lless qui constine une meance à la cohésion et à l'unité nationales. Les Etats de l'Inde out généralement été éta-blis – tel est le cas du Pendjab et de l'Haryans, formés en 1966 après des troubles semblables — sur des bases linguistiques, mais les grandes métropoles sont deve-unes des entités multicommunautaires, comportant en conséquence un « potentiel » explosif. Ceini-cl devient redoutable lorsque, comme au Pendjab, les lieux du cuite s'érigent en place forte...

Fidèle à sa méthode, Mª Gandhi a temporisé, espérant que de guerre lasse les choses rentreraient dans l'ordre, tout en recherchant un règlement politique. Le premier ministre ne peut cependant céder aux exigences des autonomistes sans risquer de créer un précédent dont pourraient se réciamer d'autres extrémistes ou d'autres Etats. Cependant. Mª Gandhi ne reut sans doute pas s'aliéner une minorité sikh industrieuse, et qui occupe dans le pays une place sans commune mesure avec son importance numérique. Elle craint par-dessus tout, d'antre part, que la contugion gagne d'antres États ou d'antres commu-nantés. Certains mémbres de la communanté musulmane, par exemple, la seconde da pays, ne sont pas insensibles à la moutée de l'intégrisme dans le monde islamir megrisme dans le monde islami-que. Pour la première fois depuis longtemps, le Cachemire, où les musulmans sont en majorité, échappe au contrôle politique du gouvernement central. L'exécution récente d'un mitionaliste cachemiri condagnaté à mont n'améliana. condanné à mort n'améliorera pas les rapports avec cette province revendiquée par le Pakistan. Enfin, la crise de l'Assam — où des émentes firent plusieurs milliers de morts l'amée dernière - paraît, certes, assonpie, mais elle est lois d'être réglée. La population tochtone continue de réclamer le départ des immigrés bengalis.

Sans doute, M= Gandhi est-elle actuellement assurée de l'appui des principales forces politiques natio-nales, mais l'opposition ini repro-che son « incapacité à protéger les vies hamaines ». Si l'Inde dispose de forces de l'appui des la limite de l'appui des l'appuis des l'appuis des l'appuis des l'appuis de l'appui des l'appuis de l'appuis de l'appuis de l'appuis de l'appuis des l'appuis de l'a de forces paramilitaires et d'une armée très importante, celles-ci servient bien en peine de venir — scules — à bont d'un déferlement d'intolérance « à l'irlandaise ». L'usage de la force pomrait, an contraire, provoquer des explo-sions plus violentes encore.

# Cina cent mille hommes participeraient aux combats sur trois fronts

contre l'Irak, attendue depuis plu-sieurs semaines, paraît désormais en cours. Elle se développe depuis la nuit du mercredi 22 au jeudi 23 février sur trois fronts et plu-sieurs axes s'étendant sur une ligne longue d'environ 300 kilomètres.

Selon un communiqué diffusé ce jeudi en fin de matinée à Téhéran, la ronte Bagdad-Bassorah aurait été coupée sur plusieurs points par les forces islamiques. Celles-ci seraient parvennes, entre autres, à attemère le confluent du Tigre et de l'Emphrate, à une cinquantaine de kilomètres au nord de Bassorah. Plus au nord, à Ali-Gharbi, elles auraient bloqué cette artère vitale. Toujours selon Téhéran, l'armée irakienne bat en retraite tout au long du front (voir noire carte page 4).

Cette opération désignée par Téhéran sous le nom d'« Aurore 6 », avait été amorçée dans la nuit du mardi au mercredi et avait suivi «Aurore 5» qui avait été déclen-chée plus au sud, dans la région de Bostan, avec l'objectif d'atteindre un second tronçon de la principale route de l'Irak.

· Le troisième front a été ouvert encore plus au sud, à quelques kilo-mètres de Bassorah, l'unique port

La grande offensive iracienne irakien sur le Godfe. Téhéran paraît conférer à cette dernière bataille une importance particulière en la distinguant d'« Aurore 5 » et d'« Aurore 6». Elle est, en effet, curieusement désignée comme étant « l'opération spéciale Kheibar » (du nom de la forteresse conquise par l'imam Ali au septième siècle de notre ère). Selon un communiqué de Téhéran, diffusé jeudi matin, les forces iraniennes avaient atteint les rives du Tigre, au nord de Bassorah, après avoir occupé une quinzaine de

> ÉRIC ROULEAU. (Lire la suite page 4.)

# Gigantesque bataille Le conflit des routiers entre l'Irak et l'Iran s'étend en Europe

1.4 milliard de francs serait nécessaire pour satisfaire la principale revendication des transporteurs français

Le mécontentement des rou- autrichiens. Dans ce but, le préfet transporteurs routiers automotiers fait tâche d'huile en Europe. Des barrages pour protester contre la grève des douaniers italiens commencent à apparaître en Autriche (col de Brenner). Plus d'un millier de camions sont retenus à la frontière austroitalienne et l'autoroute Munich-Kulstein (Autriche) a été barrée par une cinquantaine de routiers. Les Pays-Bas viennent de demander la réunion d'urgence du conseil des ministres des trans-ports de la CEE pour tenter de mettre un terme aux difficultés enregistrées aux postes-frontières franco-italiens et italo-

de Turin a réquisitionné, jeudi matin, pour une durée de trois iours, les douaniers du postefrontière du Fréjus.

En France, la situation restait très tendue et M. Charles Fiterman, ministre des transports, a annulé la visite qu'il devait faire, jeudi, à Bonn. De très nombreux barrages subsistaient sur l'ensemble des grands axes routiers; dans le matinée de jeudi, le centre de Rosny-sous-Bois en avait recensé deux cent quarante. Les zones les plus touchées restant la région Rhône-Alpes, la Lorraine, la région de Marseille-Aix et la banlieue nord-est de Paris, et on enregistrait une aggravation dans le nord du pays. En dépit de plusieurs tentatives pour mettre fin au mouvement, quelques centaines de camions étaient encore stationnés dans la vallée de la Maurienne, où les dissensions entre les routiers étaient de plus

A Paris, les représentants de la FNTR (Fédération nationale des jeudi soir par le Parisien libéré, transports routiers) et de 54% des Français approuvent l'UNOSTRA (Union nationale «tout à fait» ou «assez» les

biles) ont lancé des appels aux ponvoirs publics pour la reprise rapide des négociations.

Réuni, mercredi soir, en conseil interministériel, sous la présidence de M. Jacques Delors, premier ministre par intérim. le 2011vernement a maintenu les neuf propositions faites, mardi, par M. Fiterman, et s'en tient au calendrier initial des négociations qui devraient reprendre le le mars, si la circulation est redevenue normale.

Dès le matin même, au conseil des ministres, il apparaissait que gouvernement ne semblait guère disposé à accélérer la déductibilité de la TVA sur le gazole pour les transports nationaux comme le demandent les deux organisations syndicales. Il en coûterait, en effet, 1,4 milliard

Le bureau exécutif du Parti socialiste se déclare surpris dans un communiqué de l'extension et du durcissement du conflit. Il reste que, selon un sondage publié des organisations syndicales de manifestations routières.

# L'AVENIR DE L'AIRBUS A-320

Après Bonn, Londres accepterait de financer la construction de l'avion européen

LIRE PAGE 28 L'ARTICLE DE FRANCIS CORNU

# LES GRÈVES DANS LES SERVICES PUBLICS

# Du bon usage des otages

Exceptionnel dans la corporation et en France par son étendue, le mouvement des routiers l'est moins par sa méthode. En bloquant la circulation, les camionneurs, comme les douaniers avant eux, prennent en otages les usagers de la route, qui toutes les grèves des services publics quelle qu'en soit la forme – grève du zèle des douaniers, conpures de courant des électriciens aussi bien one les barrages routiers.

En effet, cheminots, postiers, conducteurs de métro, enseignants, en arrêtant le fonctionnement du en arretant le l'onctionnement du service, n'agissent pas directement sur leur employeur, ne mettent pas nécessairement leur entreprise en difficulté comme le font les salariés du secteur privé. Pour attirer l'attention sur leur cas, ils génent plus ou moins le fonctionnement de la machine économique et la vie quotidienne d'une partie de leurs compatriotes. En prenant en otage les usagers – voyageurs, entreprises, élèves, parents, ou simples citoyens, — ils espèrent «culpabiliser» l'Etat.

Dans ce pouvoir d'entrave, il y a des degrés : les électriciens ne sont sans doute pas loin du sommet, par le nombre d'entreprises et de services qu'ils peuvent paraiyser «en cas-cade», les enseignants près de la base; on verra à l'usage où se pla-cent les transporteurs routiers. Mais le principe reste le même.

La gêne causée aux usagers pro-voque constamment des plaidoyers

AU JOUR LE JOUR

Talent

M. Mauroy vient de faire

approuver en urgence par le chef de l'Etat un réaménage-

ment technique de son gouver-

des téléspectateurs et des

déçus du socialisme réunis, il

est créé un « ministère de la

crise et des transports d'allé-

gresse » doté d'un secrétariat

d'Etat à l'air du temps. Il est

confié à M. Yves Montand,

dont la première mission sera

d'aller régler le conflit des

routiers en charitant sous la

BRUNO FRAPPAT.

Pour céder à la pression

nement.

par GUY HERZLICH

en faveur d'une limitation du droit de grève. Des restrictions plus ou moins importantes existent, de fait, dans beaucoup de pays étrangers fort démocratiques, au profit de systêmes d'arbitrage. Ainsi dans la Norvège ou la Suède, imprégnées de traditions social-démocrates, la grève n'est légale qu'à l'expiration des conventions collectives, et, lorsqu'un préavis de grève (d'une durée variable selon les secteurs, mais rarement moins de deux semaines) est lancé, une commission de médiation est désignée. Ce n'est qu'en cas d'échec qu'on en vient à la

En France, c'est seulement dans les services publics que le droit de grève a été vraiment réglementé. Il est purement et simplement refusé aux policiers, aux CRS, aux gar-diens de prison, aux magistrats, au

publics ou privés « chargés de la gestion d'un service public », les syndicats doivent déposer un préavis de grève de cinq jours francs, préci-sant la date, le lieu et la durée de de 1963 adopté après la grève des mineurs, coupables d'avoir bravé l'autorité du général de Gaulle.

En outre, dans certains secteurs comme EDF, la radio-télévision (assimilée à un service public) ou, depuis pen, la navigation aérienne, le personnel doit fournir un « service minimum » on un « minimum technique » de production. D'autre part, jusqu'à la loi du 19 octobre 1982. existait aussi une disposition dissuasive : la retenue d'une journée de grève au minimum pour tout arrêt de travail (aujourd'hui la retenue est proportionnelle à la durée de la

grève). (Lire la suite page 25.)

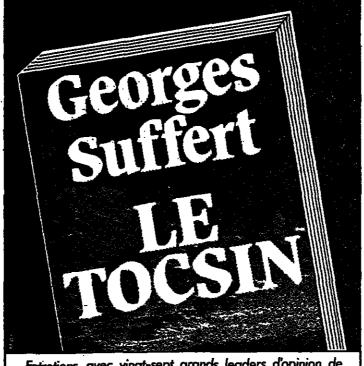

Entretiens avec vingt-sept grands leaders d'opinion de natre temps: R. Aron, M. Serres, G. Duby, / N. Wahl, A. Peyrefitte, A. Glucksmann, G. Grass, GRASSET A. Soljenitsyne, A. Zinoviev, E. Wiesel...

# LIRE PAGES 9 ET 10:

# Aux deux bouts du tunnel

par DANIEL SCHNEIDERMANN

Les demandes de la base

par NICOLAS BEAU

# Un pari sur la lassitude

Division, lassitude ; tels sont les deux paris du gouvernement face au mouvement des routiers, sur lequel les responsables des organisations professionnelles semblent avoir peu de prise. En négociant et en aboutissant à des - conclusions - sur . les questions qui sont à l'origine immé-diate du conflit », comme l'a souligné, mercredi 22 février, M. Max Gallo, le gouvernement a voulu se donner les moyens de séparer les routiers des Alpes de ceux qui, dans le reste du pays, sont entrés en action pour des motifs autres que les difficultés douanières qui sont à l'origine du conflit.

La levée des barrages dans les Alpes, qui n'était pas acquise jeudi matin, en dépit de certains votes des camionneurs, permettrait au gouvernement de prendre l'opinion à témoin du fait que ceux dont la sur-vie de l'entreprise était menacée ont en satisfaction et que les autres, qui font durer le mouvement, ont des motivations différentes. Au cours du conseil des ministres, le président de la République a conforté le gouvernement dans sa position, qui est de discuter des questions professionnelles mais non des revendications qui mettent en cause des choix économiques. M. François Mitterrand a souligné qu'il faut refuser les avantages injustifiés et coûteux; il est clair que, aux yeux du chef de l'Etat l'accélération de la détaxation du gazole pour les transports rie. Le président de la République est soucieux d'éviter une contagion des corporatismes, qui serait encou-

ragée par les satisfactions accordées à une catégorie. Le gouvernement a affirmé une

solidarité sans nuances avec les ministres compétents dans cette affaire, c'est-à-dire au premier chef, M. Charles Fiterman. La tentation qui avait pu apparaître, ici ou là, de mettre en cause le ministre communiste des transports semble au reste avoir eu peu de prise sur la masse des routiers, qui s'en prennent à la fonction plus qu'à la personne. M. Fiterman est assuré depuis mercredi de l'aval du président de la République et du gouvernement tout entier dans la stratégie - fermeté-ouverture - qu'il avait adontée, la semaine dernière, en concertation avec le premier minis-

Celui-ci, qui s'était entretenu de ce dossier pendant quelques instants avec MM. Fiterman et Delors, à l'hôtel Matignon, avant de quitter Paris pour Vienne, continue d'afficher une grande fermeté à l'encontre des routiers. Après le rejet des propositions du ministre des transports par les manifestants les plus intransigeants, M. Mauroy estime que le gouvernement a déjà montré sa bonne volonté en engageant les discussions, alors que tous les barrages n'avaient pas été levés, contrairement aux assurances doncontrairement aux assurances don-nées par la FNTR et l'UNOSTRA. Il affirme qu'il appartient mainte-nant à ces deux organisations de prendre leurs responsabilités devant les professionnels.

> PATRICK JARREAU. (Lire la suite page 10.)

**UNE RÉTROSPECTIVE** POUR LE RÉALISATEUR DE « NOSTALGIA »

Le cas Tarkovski

Lire page 18 l'article de JACQUES SICLIER

par ELIE WIESEL (\*)

nons, donc de mort, est sans doute profitable; il n'en est pas moins scandaleux quand il s'agit de canons allemands vendus à l'Ara-On nous dira : ces deux pays sont

souverains et libres de faire ce qui leur plait. On nous dira aussi : l'Allemagne de l'Ouest n'est pas la seule nation qui fournit des tanks aux Arabes. Cela est vrai. La France ne reste pas loin en arrière. Mais ce n'est pas pareil. Je m'oppose aux livraisons d'armes françaises à l'Arabie Saoudite, mais pour des raisons différentes. Pour la France, il s'agit de considérations politiques et éco-nomiques. Pour l'Allemagne aussi ? Justement, c'est là où elle a tort. Quarante ans après la débâcle nazie, nous sommes en droit de nous attendre à ce que l'Allemagne se montre plus prudente au Moyen-Orient : et ce qu'elle examine un peu plus l'élément éthique de l'équation.

Attitude irrationnelle de ma part? Il se peut que je sois trop susceptible. Mais, dans ce domaine, je ne cherche pas le raisonnement logique. Dès que nous touchons aux rapports entre juifs et Allemands, je re-

# Les coupables seuls sont coupables

Si Bonn décide d'aider l'Arabie Saoudite, qu'il le fasse. Ou'il lui envoie des médecins, des architectes, des ingénieurs, des instituteurs : les Arabes en ont plus besoin que de l'artillerie lourde. Pour les canons et les chars, ils n'ont qu'à s'adresser ailleurs, à d'autres marchands : il n'en manque pas dans notre société.

Est-ce à dire que les armes fran caises sont moins meurtrières? Elles sont aussi efficaces que les américaines. C'est pourquoi je m'y oppose. Certes, on nous assure que les tanks allemands ou français resteront à tout jamais en territoire saoudien et au'ils ne serviront dans une guerre contre l'Etat juif.

Je demeure sceptique. L'Iran, vous vous souvenez? Les armes saoudiennes risquent un jour de tomber entre les mains de nos ennemis communs. Il faut être bien naif pour ne pas admettre que cette possibilité-là est réelle.

Mais, en vérité, le cœur du problème est ailleurs : il se trouve dans les consciences allemandes. Le fait que cette affaire n'ait pas soulevé une vague de protestations en Allemagne même, surtout parmi les jeunes, et - pourquoi pas - parmi les pacifistes, moi, je le ressens avec inquiétude.

Comment justifier - comment expliquer - leur manque de tact et sibilité? Auraient-ils tout oublié? Tout essacé?

Lors de sa visite officielle en Israël, le chancelier Kohl rejeta la notion de culpabilité collective concer-

E métier de marchand de ca- nant le passé nazi de son pays. Moi aussi. Les coupables seuls sont coupables. Les jeunes sont, par définition, innocents. Donc, irréprochables. Les persécutions, les agressions, les tortures, les massacres, ils n'y étaient pour rien. Nous, inifs, avons trop souffert en tant que communauté ethnique et religieuse pour lancer des accusations collectives contre tel ou tel groupe.

> Mais cela dit les Allemands ne devraient-ils pas manifester un peu plus de sensibilité à l'égard d'Israel ? Alois Martens, au cours de la même visite, n'hésita guère à offen-ser ses hôtes par ses déclarations seion lesquelles les Allemands, aujourd'hui, ne se sentent plus obligés d'adopter une politique spéciale envers Israël Israël est, pour lui, un pays comme les autres ; et l'Allemagne aussi. Liquidé, le contentieux entre les deux peuples. Qu'on n'en parle plus. Désormais, il n'y aurait que l'intérêt national de l'Allemagne qui devrait, selon Martens et Kohl, peser dans la balance des Alle-

> Traduisent-ils vraiment le sentiment général de leur peuple ? Celuici n'aurait-il plus de remords? Plus de regret ? Dans ce cas, l'affaire qui nous concerne est plus grave que je ne l'avais pensé. Sur le plan militaire, la menace est dirigée contre Israël; mais sur le plan psychologi-que et moral, elle vise l'Allemagne

> Qu'il le veuille ou non, un peuple sans mémoire restera, à sa façon, un peuple à part.

(\*) Ecrivain américain qui vient de publier aux éditions Grasset le Cin-

« LE DIFFÉREND », de Jean-François Lyotard

# Une philosophie post-moderne

VEC le Différend (1), Jean-François Lyotard nous donne ce qu'il appelle son « livre de philosophie ». Serait-ce que ses quinze précédents ouvrages parlaient d'autre chose? Non, bien sur ; mais cette fois Lyotard se dégage complètement des cadres préétablis que pouvaient offrir à sa pensée d'autres systèmes : le mandame, la sémiologie, la psychanalyse. Il prend ses risques, tout seul. Il se lance hardiment dans une vaste entreprise : mettre la philosophie à l'heure de notre époque, de cet âge « postv a plusieurs années délà. — tout au moins pour quelques-uns mais qui resterait encore à penser.

Vaste entreprise, je le répète, et sur laquelle il faudra revenir. Di-sons d'emblée que le Différend est en tout cas l'un des meilleurs livres toulours, il intéresse constamment, Et s'il imite parfois, il s'agit elors de cette irritation saine que provo-quent des discours décapants, stimulants. L'argument de l'ou-vrage ? L'auteur l'expose lui-même très bien dans une « fiche de lecture » qui tient lieu de préface et qui, dit-il, permettre à ceux qui le désirent de parler du livre sans l'avoir lu.

La réflexion de Lvotard part de la polémique récente entre Faurisson et Vidal-Naquet sur la question des chambres à gaz. Celles-ci n'ont pas existé, prétend Faurisson, puisqu'on n'a jamais pu trouver une seule personne qui les ait vues fonctionner (évidemment, tous les témoins sont morts sur place). La logique traditionnelle de l'historien incarnée non seulement par Vidal-Naguet mais par bien d'autres - est impuissante à réfuter ce genre de « raisonnement ». On a donc affaire ici non à un simple (i-tige (dans lequel les deux interiocu-teurs parleraient le même langege), mais à un véritable différend, c'est à-dire à un « conflit qui ne pourreit être tranché équitablement faute d'une règle de jugement applicable

Il est aisé de montrer que les conflits de ce type sont innombrables. Il y a presque autant de « genres de discours » que de gens qui parient, et il n'existe aucur discours universal a susceptible d'arbitrer les différends entre eux. Ou, comme le dit Lyotard : « il n'y a pas de « langage » en général, sauf comme objet d'une idée » (au sens kamien du terme). Il n'y a que des phrases singulières. Ces phrases sont la plupart du temps hétérogènes entre elles. Toute la question est de savoir comment les enchaîner sans perdre la raison. inutile, au demeurant, de se réfugier dans le silence, puisque le si-lence lui aussi est une façon de

# La meilleure façon de parler?

Mais quelle est donc, ici et maintenant, la meilleure facon de parier ? La plus appropriée, la plus uste ou la plus convaincante ? Tel est, dans son urgence brûlante, le problème central de la philosophie Que doit-on dire pour continuer? Que va-t-il arriver ensuite? « La xion, écrit Lyoterd, exige qu'on prenne garde à l'occurrence, qu'on ne sache pas déjà ce qui errive. Elle laisse ouverte la question : arrive-t-il ? » (dans laquelle, ajouterais-je, le « il » est bien évidemment impersonnel. Bref. elle est un projet infini, un discours sans conclusion, un parcours sans terme assignable. Le temps ne peut jamais être exclu On le voit la coextensivité du

langage et du temps, source d'in-nombrables paradoxes, représente le fil conducteur des quelque deux cent soixante paragraphes - re-groupes par sections - qui constituent ce livre étrange, construit comme une boîte de fiches. Chacun de ces deux paragraphes contribue à nuancer l'analyse selon deux grandes directions principales. L'une est évidemment four-nie par le second Wittgenstein celui des Investigations philosophioues - et par toute la philosophie anglo-saxonne du langage, en particulier per la « pragmatique », — discipline qui rapporte les énoncés linguistiques aux différents contextes dans lesquels ils peuvent

L'autre direction, peut-être plus inattendue (encore qu'elle ne le soit pas tout a fait pour qui a lu Economie libidinale (2), est représentée par le dernier Kant. Celui des textes historico-politiques, celui de la « quatrième critique » qui ne fut jamais écrite. Lyotard pense, en effet, que la caractère problématique de l'enchainement d'une phrase sur une autre phrase constitue l'essence du politique. Il ouvre par là même une voie d'accès originale aux problèmes du pouvoir et de l'organisation sociale. Et paut-être réve-t-il, en secret, d'écrire cette « critique de la raison politique » qui — ce n'est pas un hasard — est restée à l'état de fragments dispersés dans les derniers écrits, trop peu lus, de Kant...

C'est sens doute sur ce point que les lecteurs de Lygtard autorit le plus d'objections à soulever Dans quelle mesure est-il lécitime de réduire, comme il le fait, toute

sais bien qu'il ne s'agit pes d'une réduction au sens propre, mais plutôt d'une « taçon de perier ». Il n'empêche que, lorsque Lyctard effirme qu'« il n'y suraix pas d'esnace et de temps indét d'une phrase > (p. 116), il semble faire un peu trop rapidement l'éco-nomie d'une démonstration, et surtout il s'expose su reproche d'idéa-lisme. Il en va de même lorsqu'il élimine, d'un geste, le problème du corps, du vécu, de la souffrance

Il est vrei que, par <del>ciliaurs</del>, il cêlèbre la supériorité du langage équivoque sur l'univoque, de la polysémie sur le « sens unique », du différend sur le dialogue. Et qu'il propose de dépasser le platonisme — considéré comme l'essence de toute métaphysique - en direction d'une pensée résolument plunelle, ragmentée, capable de se remet-tre perpétualiement en cause. Une pansée post-moderne ? Sans doute, si l'on attent par « post-moderne » l'attitude difficile qui consiste à la fois à refuser le confort des systèmes ronronnams me etc.) et à ne pas désespérer de l'avenir.

La question & entire-t-il ? > reste donc, plus que jameis, à l'or-dre du jour, il faut enchaîner, coûte que coûte. Nui ne sait ou que sere la prochaine phrase, mais à faut croire qu'il y en aura une. Car tant que l'homme pariera, tant que la philosophie résistera — au discours de l'économie ou au discours du maître, — la vie pourra sa bercer de l'illusion qu'elle triomotre de la

C. DÉLACAMPAGNE.

(1) Le Différend, Ed. de Misnis, 1984, 280 p.

# LETTRES AU Monde

# Sur le terreau

Dans le numéro du 7 février 1984, sous le titre • Des mages pour une enfant perdue », le Monde attire à ius e titre l'attention de ses lecteurs sur la facilité qu'ont divers charlataus à détourner d'une attitude raisonnable, voire de mesures efficaces. ceux qui sont victimes de quelque malheur, voire les gendarmes qui œuvrent à soulager ces maiheurs, à retrouver les disparus, notamment Certes, cette facilité est étonnante : elle repose sur une *crédulité* très distribuée en France et à laquelle toutes sortes de phénomènes contribuent depuis simplement une religion mal comprise, jusqu'à la diffusion passive par les médias de « faits » scientifiques — quand cette diffusion a lieu, — en passant par un enseignement qui vise souvent plus à informer qu'à expliquer.

Parmi ces facteurs de crédulité. l'institut de Toulouse dont vous par-

L'ECRITURE LUMINEUSE

JEAN HUGO

500 PAGES

33 DESSINS

34 PHOTOGRAPHIES

ET DES RENCONTRES

INOUBLIABLES

LE REGARD

DE LA MEMOIRE

ACTES SUD

DIFFUSION PUF

lez (et qui n'a pas le « sérienx » ni le On ne peut pas toujours affirmer la Paris, et, en 1981, la revue le Sper- condité approché que significat ces caractère officiel que vous lui prè-même chose de la part des Etats. ses premières armes dans la • désinformation = ... - à engendrer les pires aveuglements.

JEAN-CLAUDE PECKER. embre de l'Académie des sciences.

# Des sanctions sans juge

Trois députés ont été frappés d'une sanction, la censure simple, par l'Assemblée nationale statuant à la majorité, conformément au règlement de l'Assemblée nationale prévoyant que peuvent être réprimées les injures adressées au président de la République. Nous voudrions simplement relever que les députés sanctionnés ne peuvent faire appel de cette décision devant aucune instance juridictionnelle ou non, en l'état actuel de notre droit, et nous interroger sur le point de savoir si, dans un Etat de droit, il est admissible que puissent exister des sanc-

tions saus juge. On pourrait objecter qu'il s'agit d'actes parlementaires et qu'il y a une tradition d'immunité juridictionnelle de ces actes commandée par le respect de la souveraineté du Parlement. Mais cela n'est plus exact depuis 1958, car les principaux actes parlementaires sont désormais soumis au contrôle du juge : les règlements des Assemblées à ce-lui du Conseil constitutionnel et les actes relatifs à l'administration des Assemblées, et notamment au per-sonnel de celles-ci, au juge administatif ou judiciaire. Restent comme cas de « déni de justice », ainsi que nous l'avions relevé il y a quelque vingt ans, les sanctions infligées à

Il serait donc souhaitable d'instituer un contrôle du Conseil constitutionnel sur les derniers actes parlementaires bénéficiant de l'immunité juridictionnelle. Compte tenu de la compétence générale attribuée au juge constitutionnel en matière de contrôle du règlement des Assemblées, on pourrait, par une modification de la loi organique relative au Conseil constitutionnel, préciser que l'application du règlement de l'une ou l'autre Assemblée peut être vériliée par le Conseil sur saisine du ou des parlementaires concernés ou du président de l'Assemblée.

LOUIS FAVOREU président honoraire de l'université d'Aix-Marseille-III.

# Des médecins

# comme otages...

Une fois encore, des « médecins sans frontières » out été enlevés et pris en otages. Ce genre de pratique tend à devenir une procédure habituelle de pression ou de négociation pour des États ou des groupes sans scrupules. Le médecin, par sa pratique et sa tradition, est en effet le symbole et le garant de l'intégrité des hommes en tant qu'individus. Aussi faut-il jauger l'enlèvement des médecins à la mesure du problème posé par le tiers-monde : la rencontre de l'humanisme et de la politi-

Tous les Etats civilisés ont inscrit

les droits de l'homme dans leur Constitution. C'est d'ailleurs pourquoi une pratique médicale universelle peut s'y épanouir. Sans qu'il soit besoin de le formuler ou de le définir, chacun, dans nos pays, sait ce qu'est un médecin, ce qu'est son art et tout ce qu'il garantit à son prochain, du moment qu'il est malade, qu'il souffre, qu'il est abandonné. Mais il faut bien constater que les régimes totalitaires ne voient dans ce comportement qu'une intention

politique: - Au nom de quoi venez-vous en aide aux pauvres gens et qui est derrière vous? », demandent-ils en substance.

La question est stupéfiante... Il est plus stupésiant encore de ne même pas envisager cette réponse : « Nous sommes ici au nom de l'humanisme, parce que c'est un devoir de solidarité que de venir en aide aux hommes à l'abandon. » Traiter les médecins comme des

otages, comme des représentants d'une politique ou d'une idéologie. fait désespérer de cette époque. Faut-il que l'on soit devenn aveu-

gles et sourds, que les cœurs se soient endurcis pour ne pas comprendre que des actes de tendresse, de compassion, de fraternité ne cachent aucune intention machiavel Qu'on laisse les médecins se ren-

au chevet des malades quels qu'ils scient, où qu'ils scient, pour les secourir et les empêcher de mou-De toute façon, ils doivent le faire

et ils continueront de le faire... Il s'agit d'une loi morale, d'une loi incontournable... d'en acte de foi en D XAVIER EMMANUELLL

vice of esident de Médecins sans frontières.

# Désabonnéments

Permettez-moi de réagir à diverses pointes lancées par votre journal contre la municipalité de Dreux, coupable d'avoir remplacé à la bibliothèque municipale la revue l'Histoire par la revue Historia et d'avoir mis fin à son abonnement à la revue Europe, événement si considérable qu'il justifie un grand echo dans ele Monde des livres » du 6 janvier (repris depuis par le Nouvel Observateur).

Les municipalités qui ont fait cesser l'abonnement de leur bibliothèque municipale à des revues de droite sont légion. Je citeral seulement celle de Brest : le premier soin de la liste socialo-communiste de M. Le Blé en 1978 fut de mettre fin à l'abonnement à la revue Ecrit de

tacle du monde count le même

Jamais ce geure de décisions, quand elles étaient prises par la gau-che, n'a donné lieu à une protestation du « Monde des livres ». Les chroniques de P. Gazotte, Robert Ponlet ou P. Gripari présentaientelles un moindre intérêt littéraire que celles de P. Gamarra on de Bouvier-Ajam dans Europe?

MICHEL LE ROUX (Châtelaudres, Côtes-du-Nord).

# Le savoir, plus cher

Le Monde du 11 février rapporte les vues de M. Louis Mexandeau sur la prochaine augmentation des tarifs postaux pour l'acheminement du

M. Mexandeau, qui envisage de faire payer plus cher l'élargissement du savoir, où le Monde a un rôle indéniable, va priver des citoyens, parmi lesquels des enseignants qui ne savent pas tout, d'une source de perfectionnement. EUGENE MULOT

(Pont-de-Metz). L'Europe sans enfants

Les chiffres stapéfiants que vous publiez dans « le Monde de l'économie - du 7 février, notamment pour l'Italie, conviennent d'être davan-tage commentés et explicités pour le lecteur principalement à cause de leur gravité, s'ils se maintenaient. Tout particulièrement ceux qui concernent les régions de Ligurie et d'Emilie-Romagne. L'indice de féfaibles taux de natalité (de l'ordre de 6 pour 1 000-en Ligurie) est de l enfant par femme au lieu de 2,1 en 1964.

Comme je l'ai montré dans la France ridée, à long terme, le main-tien d'une telle fécondité signifie 8,2 décès pour une naissance (avec l'espérance de vie telle qu'elle est chez nous aujourd'hui), soit 47 % de personnes de plus de soixante ans et moins de 10 % de moins de vingt ans. Au colloque de Liège, le 25 novembre 1983, les démographes italiens présents avaient évalué à 6 pour 1 000 la natalité ligure, à 3 pour 1 000 celle de l'Italie du Nord. D'après mes calculs, la fécondité de l'Italie du Nord est inférieure à 1,3 enfant par femme, celle du Centre est à 1,5, le Sud se situe un peu audessus de 2 (2.08), avec un maximuni en Campanie. Les taux de natalité vont de 6 pour 1 000 à 15 pour 1 000 selon les régions.

En France, en 1983, une région auta pour la première fois un taux de natalité à un chiffre (9,95 pour 1 000) : le Limousin, 7 300 naissances domiciliées, 733 000 habitants, une fécondité de 1,55 enfant nar femme. D'aillettrs, Ligurie et Limousin ont des taux de mortalité voisins et assez élevés (13 à 14 pour 1000). La comparaison des nata lités correspond gussi à celle de la fécondité car les structures aux âges adultes paraissent voisines d'un en-

fant par femme.

JEAN LEGRAND.

démographe indépendant.

Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines).

# Le Monde

5, RUE DES ITALIENS, 75427 PARIS CEDEX 69 C.C.P. 4287-23 PARIS - THEE MONDPAR 650572 F Tél.: 248-72-23

### PRIX DE VENTE A L'ÉTRANGER

Alphrie, 3 DA; Murce, 4,20 dr.; Turisie, 380 m.; Alamagna, 7,70 DM; Autricha, 17 sch.; Belgiqua, 28 fr.; Camada, 1,10 \$; Cate-d'ivoire, 300 F CFA; Dememark, 8,50 kr.; Espaged, 110 pes. E-U., 95 p.; G.-B., 85 p.; Gràca, 65 dr.; Friende, 85 p.; India, 1 500 1.; Liban, 375 P.; Libys, 0,360 DI; Lumenbourg, 28 L. Norvège, 9,50 kr.; Paya-Ban, 1,76 fl.; Portugal, 35 sac.; Sándgal, 360 F CFA; Suède, 7,76 kr.; Buiste, 1,50 f.; Vesposiania, 162 nd.

Edité par la S.A.R.L. ie Monde Gérant : André Lucrent, directour de la publication

Ancient directeurs: lubert Beuve-Méry (1944-1989) Jecques Fauvet (1969-1982)

hapharis de Marie 1, de Inime MES-II

Reproduction interdite de tous articles sans accord avec l'administration Commission patritaire des journaux

et publications, nº 57 437 ISSN : 0395 - 2037

ABONNEMENTS 3 mais 6 mais 9 mais 12 mais

PRANCE 341 F 605 F 859 F 1086 F TOUS PAYS ÉTRANGERS. PAR VOIE NORMALE F 1245 F 1819 F 2368 F

ÉTRANGER (per metalgeries) - RELCIQUE-LUXEMBOURG

PAYS-BAS 381 F 685 F 979 F 1240 F IL - SUBSE, TUNISIE 454 F 830 F. 1 197 F. 1 530 F Pur voie aérienne : turff sur démande.

Les abonnés qui pafent par chèque pos-il (trois voiess) voudrent bien joindre cé bèque à laur diffiguide. bèque à leux deinginde.
Changements d'adresse définitife on constitues (deux semaines ou plus) est de bondes sont invités à formuler leur de ninde une semaine su tooles avant loub

Jointre la demitte bande d'emoi Veulliez avoir l'obligeauce de diger tous les noms propres en pitales d'impliments.

21.1 ---

-a4 ##

- 上 > 5年 

全 神神 育 ar transfer ..... THE PARTY IN

[ \*\* 52 \*\* \*\*\*

W ...

71.7

7 % 112

gir o'n haif 🕊 🎉 The second second EC -4-44 The reserve of the second g grann i disaran 🍇 

arra ing menting a 🐗 (音) またり 1 m (200**年**) itt bester låb is **læde å** 

y and reported the 🌉

gramma in the state of the 🗸

prominent and the second second

organization of the state of th

¥adari, ⇔arakana aaji Transfer

rich such a bei Seight

Tables of Marking

おかない タラビ 繊維機

FRANKS III SWAN

क्ष र द्वारक्षेत्र ह The letter for that putting

This is a depth

The test of the second ATRAVI

Chif Paymous st Maria Notes र्वे क्षेत्रक के किन्तु के कि The State of the S

The Court of Contract of Contr the county to he was ment - the The second second and the second ferre salvice, " your and see the  $\Sigma (t_{1},t_{2},t_{1},t_{2},t_{2})$ 

Etats "I MANT. 141 1 132 TIA DE T BARL L 12711 - 4 S. Santalas

Professional Company The state of the er von Gibbig Partia CN ans delighter Se L'ONE ्चित्रहेश्चर्य ह

in the tal post ي يوريه وعله ونشأ But de la f 20- 165 (12 Jag in our

PILS DE The Affice Long The limit

و در مع در د چو در مع در د energy .

moderne

April April 1995

يل نياهنگان

A STATE OF THE STATE OF

AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF

---

Beliefe and Barrier

THE PARTY OF THE PARTY.

-

---

Di He Grand

(b) 195 . La. . . . .

Mark P. Landerson

THE RESERVE

the transfer laws

STATE OF BUILDING

M. Birlingin a san

CHARLES THE

STREET STREET

100 march 2 100 miles

Friend the man

Maria Compression of the Compres

Secretary Territory

Marin Terrina

Charles at 1: Sec. :

A STATE OF THE PARTY OF

SAMPLE ALCOHOLD

老 知本 诗 : ———

Sand Plate & Bond Park

**医女孩 大小小山** 

THE WAY WAY

THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE

# 10 mm

The State of the S

ALCOHOL: U

CONTRACTOR

200

海外 養りかり ママ

THE PARTY OF THE P

States & state ... STATE OF THE STATE

Section 1

THE REPORT OF THE PERSON NAMED IN

事。 海祖 (明朝)

No. of the last of

F-1

E CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH

A STATE OF THE STA

**新种类**(1) 生产。

and the second

**建** 安徽元 57

Sharp of them

The same of the sa

Mary Tara Commence

The the state of the same

and the second

STATEMENT OF THE

A Section 1994

· - 678-177 上-----

100

e in the second second

- .: ...

- 2-1

Martin Barres 3

₹ 50 40 × × ×

Beyrouth. - Maigré une nouvelle flambée de violence, mercredi 22 févner en fin d'après-midi, il n'est pas impossible que le Liban se dirige vers une trêve ou, au moins, vers un apai-

sement provisoire de la guerre qui v a

L'échange de tirs d'artillerie a tué

repris au début du mois en cours.

ou blessé, à l'ouest, une quinzaine de soldats de la brigade dissidente et un militaire français. Il a atteint les camps palestiniens de Borj Beraineh et Chatila, et, du côté chrétien, les abords du palais présidentiel Baabda. Ca pombardement traduit surtout, semble-t-il. une manifestation de « mauvaise humeur » de la part du pouvoir central ou des milices chrétiennes à l'égard du déploiement de l'armée à Beyrouth-Ouest, sous le parrainage d'Amai (milice chite) essentiellement, et du PSP (druze) accessoirement. Fermement voulu par le chef d'Amal, M. Nabih Berri, ce déploiement a eu lieu le jeudi 23 février à 8 heures, comme prévu. M. Berri avait déclaré : « Le pilonnage, qui a touché certains quartiers résidentiels de Beyrouth-Ouest et de la banlieue sud et qui a directement visé la caseme Henri-Chébab, a pour objectif de torpiller le plan de sécurité consistant à déployer l'armée pour épauler les FSI. (...) Ces tentatives (...) n'ébranieront pas notre détermination de mettre à exécution ce projet national unique en son genre. Toute réédition de ces incidents entraînera une riposte dissuesive. Nous ne nous désisterons pas de notre plan de sécurité, n'en déplaise aux auteurs de ces bombardements, qu'il s'agisse de l'amnée de l'Est ou des Forces libanaises. » L'armée, pour sa part, a catégoriquement démenti avoir procédé au bombardement de la ca-

Bien qu'ayant suscité moins de réactions, le bombardement des camps palestiniens a été plus meurtrier : neuf morts, cinquante blessés. Un militaire français a été tué et un autre blessé, dans leur poste qui est le plus avancé du dispositif français en direction du sud de Beyrouth. Ces deux soldats sont les premières victimes au sein du contingent français depuis la reprise des troubles à Beyrouth, le 3 février.

# Les « conseils » de Ryad

Maloré cas événements, une cartaine détente est perceptible sur le terrain. La pression sur SoukDe notre correspondant

bataille, le long des lignes de démarcation à Beyrouth, a pris son « allure de croisière ». En même temps, les Saoudiens, malgré la fin de nonrecevoir catégorique essuyée par leur ministre des affaires étrangères, la semaine demière à Damas, ont jugé qu'ils disposaient d'éléments leur Dermattant de relancer leur démarche. Ils ont, en conséquence, haussé d'un cran le niveau de leur médiation en déléquant le prince héritier Abdallah, l'homme qui sait le mieux, chez eux, convaincre les Syriens. Effectivernent, un certain dégel paraît s'être produit. L'émir Abdallah a laissé son neveu, l'émir Bander, à Damas et l'émissaire libano-saoudien, M. Rafic Hariri, fait de nouveau la navette entre Damas et Beyrouth.

Selon des Informations parvenues ici, l'Arabie Saoudite aurait mis en garde la Syrie contre un € coup fourré » de la part d'Israël et lui aurait conseillé la prudence. Une relance de l'invasion du Liban par Israél étant exclue, on imagine à Beyrouth d'autres scénarios susceptibles de constituer pour Damas un risque suffisamment grave pour l'inciter à freiner sa pression. Outre une intensification des bombardements aériens, tenue pour probable et même pour déjà amorcée, on se demande si israsi ne pourrait pas couper la route Damas-Beyrouth d'une façon ou d'une autre. A partir des positions avancées israéliennes sur le mont Barouk, cela ne devrait pas être très difficile. Si tel était le cas, la position des alliés de la Syrie à Beyrouth et en montagne pourrait devenir précaire. On a noté ici que le président Assad, malgré un état de santé qui l'oblige à limiter ses audiences, a reçu longuement, deux fois en deux jours, le prince Abdallah.

Radio-Damas a annoncé que les deux hommes sont convenus de la nécessité d'un cessez-le-feu au Liban pour permettre la mise en œuvre d'un dialogue national. Essentiellement, la nouvelle formule de compromis envisagerait l'abrogation de l'accord libano-israélien du 17 mai 1983 et la nomination d'un premier ministre, qui en ferait l'annonce simultanément avec le président de le République. Chrétiens et musulmans seraient associés à cette initiative. La « sortie honorable » pour le président Gemayel consisterait donc à laisser la Chambre des députés, qui a voté

autre vote sur sa décision première L'Assemblée y est toute prête. Après quoi, la conférence intertibanaise de Genève reprendrait et un gouvernement d'union nationale serait constitué sur la base de la politique et des réformes institutionnelles, qui y se-

### Un a sommet » religieux

Si I'on nourrit à Bevrouth quelque espoir sur le premier volet de l'opération - abrogation de l'accord et cessez-le-feu. - on n'entretient pas d'illusions sur le second : conférence de Genève et entente nationale. M. Camille Chamoun, le président

du Front Ribanais (chrétien), a mis en garde contre l'abrogation de l'accord du 17 mai (*le Monde* du 23 février) et le parti phalangiste du président Gemayel, principale composante dudit Front, y est en principe opposé. Mais il a adopté, mercredi, une attitude souple : « Si nous constations au'un compromis honorable et adéquat pour le Liban est possible avec la Syrie, je le dis franchement : l'abroga tion de l'accord n'est pas un problàme pour nous », a déclaré M. Joseph Abou Khalil, membre du bureau politique des phalanges. Il a ajouté : « Si certains à Beyrouth-Ouest estiment que l'abrogation de l'accord aidera à un consensus interne, à Beyrouth-Est on apprécie différemment la situation. Il existe une psychose dans les milieux chrétiens, un rejet organique d'une certaine mainmise syrienne sur le pays, que cela soit justifié ou pas. Chez les chrétiens, le courant populaire est favorable à Israel. C'est une réalité. Ils estiment que seul Israel peut les aider en ce moment parce qu'il l'a déjà fait une fois, ce qu'aucun autre pays

Autre signe positif : un « sommet religieux » islamo-chrétien s'est tenu mercredi en secteur chrétien, auquel ont perticipé le mufti sunnite et le premier ulema chiite, au côté de patriarches et évêques chrétiens. Il s'est achevé sur un appel à l'entente nationale et sur la convocation d'assises religieuses plus structurées, le

On pense à Beyrouth que le repli des « mannes » sur leurs navires s'accompagnera d'un retour en scène d'Israel qui a, jusqu'à présent, assisté en spectateur aux déboires des Etats-Unis au Liban durant près d'un an et demi.

# AFFIRMANT QUE LA MISSION DES « MARINES » N'EST PAS TERMINÉE

# M. Reagan nie gue les Etats-Unis soient en train de « prendre la tangente »

Washington. - M. Reagan a lonment nié, mercredi 22 février, que les Etats-Unis soient en train de prendre la tangente - au Liban (1) et aient perdu de leur crédibilité dans l'ensemble du Proche-Orient. Peu argumentées et souvent confuses, les explications qu'il a fournies au cours de sa conférence de presse n'ont cependant pas donné le sentiment que Washington ait actuellement une politique dans cette

A trois reprises, M. Reagan a dil se défendre d'exercer ses responsabilités présidentielles avec un certain dilettantisme et d'avoir du mal à trancher entre les avis contradictoires de ses différents conseillers. Fréquemment avancées par la presse depuis deux semaines, ces critiques venaient d'être renrises la veille par M. Mondale, le candidat démocrate que le président sortant devra, selon toute vraisemblance, affronter lors de l'élection de novembre prochain.

Pour M. Reagan, qui avait toujours affirmé ces derniers mois qu'un retrait américain du Liban sous la pression syrienne serait lourd de conséquences pour l'influence oc-cidentale au Proche-Orient, le repli des - marines - sur les bâtiments de la VI flotte ne peut aucunement être regardé comme un - désastre .. La raison en est que le contingent américain ne va pas être rappelé aux Etats-Unis : qu'il est - seulement redéployé sur une position un peu plus défendable (...) - la force navale, - - qui va rester où elle est et que e les gens qui ont à prendre leur décision (dans la région), en fonction de ce qui se passe », ne vont done pas voir là une simple

Pressé de questions, M. Reagan tout en soulignant que la flotte américaine usait désormais de sa puissance de tir avec « retenue » - est même allé jusqu'à évoquer la possibilité d'un nouveau débarquement des emarines», es ils pouvaient avoir de meilleures possibilités de remplir leur mission . Bien que les perspectives • ne paraissent pas brillantes », a-t-il poursuivi, » nous n'avons pas dès maintenant perdu ». car . nous avons encore un ambassadeur itinérant (...) qui essaie de susciter un accord de paix - et qu' aussi longtemps qu'il y aura une chance de solution pacifique, nous tenterons de voir si nous pouvons y contribuer de quelque manière que ce soil ».

Brossant un incertain tableau historique des événements, M. Reagan

De notre correspondant sieurs reprises que la mission des · marines - · n'était pas terminée -. sans toutefois dire à aucun moment ce qui pourrait encore arriver. Les Etats-Unis souhaiteraient favoriser la consolidation d'un gouvernement libanais désireux d'aller vers une reconnaissance diplomatique d'Israël, et à même de le faire. Pas un mot n'a été dit de cet échec, des révisions qu'il devrait entraîner ni de l'avenir de l'actuelle direction de l'Etat libanais, devenue, dans la bouche du président, « les forces de Ge-

Washington avait, l'année dernière, mis tout son poids dans la balance pour obtenir le 17 mai, sous le patronage direct de M. Shultz, la signature d'un accord israélo-libanais sur les conditions de retrait des forces israéliennes. M. Reagan mentionne à peine - et en s'emmélant dans la chronologie - cet accord, dont l'application avait été, jusqu'à il y a un mois, la pierre angulaire de sa politique, et qui est aujourd'hui

maye! ».

### Un total désarroi

Les Etats-Unis avaient, jusqu'à maintenant, expliqué leur refus de laisser s'instaurer, au Liban, un protectorat syrien par la nécessité de ne pas permettre le triomphe par la force d'un Etat arabe radical et allié de l'Union soviétique. Les conséquences d'une telle victoire, était-il dit, seraient de favoriser les courants palestiniens les moins ouverts à une négociaton avec Israel: d'encourager l'Iran à poursuivre son offensive contre l'Irak, dont le possible effondrement représente un danger pour l'ensemble du Golfe; de faire, enfin, hésiter à nouveau le roi Hussein à braver la Syrie en tentant des pourparlers avec Israël sur l'avenir de la Cisjordanie, dont M. Reagan veut, depuis septembre 1982, faire une entité - palestinienne liée à la Jor-

Or la victoire de M. Assad est incontestable, et M. Reagan fait exactement comme si elle n'existait pas - ce qui est grave car cela ajoute à l'échec, l'implicite aveu d'un total désarroi politique. Quelques heures avant cette conférence de presse, les autorités américaines avaient ainsi fait savoir qu'elles suspendaient toute nouvelle livraison de chars et de transports blindés à l'armée libanaise. A l'heure où M. Gemavel. hier indispensable allié, se voit avec

nœuvre face aux exigences syévidemment spectaculaire. Amorce d'un véritable changement diplomatiqe? Décision réfléchie? En fait, la presse et la télévision ayant abondamment rapporté la veille la manière dont les forces druzes et chittes s'emparaient des armements américains, il fallait réagir.

Pour ce qui est de l'avenir, le président américain se contentera en conséquence de déclarer catégoriquement que son pays - ne permettra iamais - un blocage du détroit d'Ormuz par l'Iran, et de mollement déplorer la poursuite des implantations israéliennes en Cistordanie, car la paix entre Israel et le monde arabe devra se faire par - des échanges de territoires ».

### « Même dans son ranch »

Au passage, M. Reagan dit qu'il refuserait une démission de M. Shultz qui - a fait un travail splendide - et qu'il voit un - bon signe - dans la récente acceptation par l'URSS du principe de la vérification sur son sol des destructions des stocks d'armes chimiques. - Nous voulons, dit-il, avoir de meilleures relations - avec Moscou, et l'- avons fait savoir - aux dirigeants soviétiques.

Pour le reste, il a décrit en détail comment il emporte le soir des dossiers dans ses appartements privés, travaille - même dans son ranch et confronte, comme un chef d'entreprise, les opinions de ses collaborateurs avant de décider lui-même et

Le candidat Reagan s'est sorti du piège libanais en mettant en sûreté un contingent dont l'opinion ne tolérait plus les pertes. C'était là un moindre mai pour sa campagne électorale, et les conditions dans lesquelles la décision a été prise, la volte-face qu'elle impliquait et l'échec politique qu'elle sanctionnait au Proche-Orient n'ont pas laissé indemne le président sortant. M. Reacan a devant lui de longs mois d'ici à l'élection présidentielle pour faire oublier tout cela. Il n'est pas sûr pourtant que la suite des événements le lui permette vraiment, et il est apparu pour la première sois, mercredi, dépourvu de cette assurance et de ce talent « médiatique » qui lui sont couturniers.

# BERNARD GUETTA.

(1) M. Reagan a employé l'expression argotique américaine - to bug

# A TRAVERS LE MONDE

# Chili

• SANTIAGO DÉNONCE LES INGÉRENCES FRAN-ÇAISES. - Le gouvernement chilien a, le mardi 21 février, qualifie d'- inacceptable ingérence - dans les affaires intérieures la récente dénonciation par le Quai-d'Orsay de l'arresta-tion de M. Manuel Almeyda, président du Monvement démocratique populaire, une coalition que populaire, une coantion regroupant des organisations so-cialistes, communistes et d'ex-trême gauche, indique l'Agence France-Presse (le Monde daté 19-20 février).

# **Etats-Unis**

- LE SÉNAT APPROUVE UN PROJET DE RÉTABLISSE-MENT DE LA PEINE DE MORT POUR LES CRIMES CONTRE LA SURETÉ DE L'ETAT. - Par 63 voix contre 42, le Sénat a adopté un projet de loi qui prévoit la peine de mort pour les espions, les terroristes et les auteurs de meurtre ou de tentatives d'assassinat du chef de l'Etat. La Chambre des représentants doit encore examiner le projet. La Cour suprême avait fait des réserves sur la constitutionnalité de la peine de mort en 1972, mais depuis cette date trente-huit Etats de la Fédération ont révisé leur législation pour tenir compte de cet avis. — [AP. Reuter.
- PLUS DE 233 MILLIONS D'AMERICAINS. La popula-tion américaine était au le juillet 1983 de 233,98 millions de personnes, soit 7,4 millions (3,3 %) de plus qu'en avril 1980, selon les dernières estimations du bureau américain du recensement. Le taux de croissance le plus impor-tant (19,2 %) a été établi en

Alaska, tandis que quatre Etats du Middle-West (Michigan, Ohio, Iowa et Indiana) ont connu une baisse de leur population. Au total, la croissance de la population, qui s'est produite presque exclusivement dans les Etats du Sud et de l'Ouest du pays, a été moindre qu'elle n'était dans les années 70. ~ (AFP.)

# Grèce

• NOUVEAU PARTI. - Le député Stathis Panagoulis (indépendant de gauche et ancien se-crétaire d'Etat à l'intérieur du gouvernement de M. Andréas Papandréou) a annoncé, le mer-crédi 22 février, la création du Groupement socialiste unifié de Grèce (ESPE), qui s'adresse à la classe laborieuse « victime des rapports capitalistes de produc-tion ». M. Panagoulis avait démissionné du gouvernement, en août 1982, accusant le PASOK de ne pas avoir tenu ses pro-messes électorales. Il avait été radié du parti. - (AFP.)

# Guatemala

• APPEL A DES ÉLECTIONS DÉMOCRATIQUES. - Douze organisations politiques du centre et de la gauche ont annoncé, le mardi 21 février au Guatemala, la formation d'une Coordination démocratique guatémaltèque (CDG) pour que les élections, prévues le 1= juillet 1984, se déroulent démocratiquement. La CDG, qui regroupe la Démocra-tie chrétienne, l'Union du centre national, le Parti social-chrétien et le Front civique démocratique, entre autres, demande l'impartialité absolue de l'armée et du gouvernement et la réforme de la loi électorale. Elle dénonce le « climat de violence - . - (AFP.)

### Hongkong · REPRISE DES DISCUS-

SIONS SINO-BRITANNI-QUES. - Les discussions entre Britanniques et Chinois sur l'avenir de la colonie britannique ont repris ce mercredi 22 février à Pékin. Il s'agit de la neuvième séance des négociations engagées en ivillet 1983 pour tenter de parvenir à un accord sur le statut de ce territoire après 1997, date à laquelle expire le bail britannique. - (AFP.)

# Irlande du Nord

 UNE FUSILLADE: TROIS MORTS. - Une fusillade entre une patrouille militaire et plusieurs civils a fait trois morts dont an soldat - et un blessé grave, le mardi 21 février, dans le village de Carness-Dunloy (îlot catholique au nord-ouest de Belfast, dans une région à majorité protestante). Les policiers, qui ont retrouvé trois armes sur les lieux de l'affrontement, pensent que les deux civils appartenaient à l'IRA. - (AFP, Reuter.)

# Madagascar

 M. RATSIRAKA A L'ÉLY-SÉE. – Le président malgache, qui séjourne en France à titre privé, a été reçu, mercredi 22 fé-vrier, par M. François Mitter-rand. A sa sortie de l'Elysée, M. Ratsiraka a affirmé que les négociations entre son gouverne-ment et le Fonds monétaire international se poursuivaient et qu'une mission du FMI séjournait à Madagascar, ce qui explique le report de la réunion du Club de Paris, qui devait se réunir début février, pour étudier un rééchelonnement de la dette malgache, évaluée à 1,4 milliard de

# M. CHEYSSON AFFIRME QUE PARIS N'ACCEPTERA JA-MAIS UNE PARTITION DU

M. Claude Cheysson, ministre des relations extérieures, a réaffirmé mercredi 22 février que la France n'accepterait jamais une partition du Liban et que le contingent francais de la force multinationale, qui se trouve à Beyrouth en vertu d'un accord bilatéral entre la France et le Liban et non pas d'un accord multi-latéral, y resterait - avec un mandat pour l'instant inchangé -. Parlant devant l'Association de la

presse diplomatique française, le ministre a insisté sur « les conditions exceptionnelles d'unanimité « dans lesquelles le président libanais Amme Gemayel avait été élu et a souligné que la réconciliation au Li-ban se faisait « tout naturellement autour du président légitime ». Pour la France, a-t-il ajouté, l'inter-locuteur est le président Gemayel.

M. Cheysson a estimé d'autre part qu'il n'était • pas utopique - de dire que les chances de vour les négo-ciations soviéto-américaines sur le désarmement reprendre rapidement étaient « loin d'être négligeables ».

A propos de l'accession au pou-voir en URSS de M. Constantin Tchernenko, il a noté la - continuité de la politique soviétique que per-met l'appareil du pouvoir dans le système soviétique •.

système soviètique .

Parlant de la coopération politique en Europe, le ministre a souligné que ce serait « une illusion de penser qu'il peut y avoir une politique étrangère commune aux Dix. compte tenu des contraintes différentes », mais qu'il pouvait y avoir « des expressions de convergence et des recteurs de politique étrangère des secteurs de politique étrangère commune . Ainsi, a-t-il rappelé, qu'au Proche-Orient . il y a une possibilité d'accord entre les Dix sur l'énoncé de quelques prin-

Le ministre a enfin qualifié d'« unique en son genre » l'entrevue qu'il avait eue à Tripoli avec le colonel Kadhafi et a indiqué qu'il n'avait pas évoqué avec lui l'éventualité d'un voyage à Paris.





(Suite de la première page.)

Cependant, en l'absence d'observateurs neutres sur le terrain, on ignorait dans quel sens évoluaient les divers combats. Téhéran soutient que son armée a remporté des « vitoires importantes . occupant plusieurs dizaines de kilomètres carrés - en territoire ennemi. Selon Bagdad, au contraire, e les forces irakiennes ont annihilé les vagues humaines qui avaient déferlé à l'est de la ville de Bassorah -.

En tout cas, la bataille n'est qu'à lancé toutes ses forces massées le long de la frontière internationale. Selon des sources américaines, citées par l'AFP, l'offensive en cours mettrait aux prises des effectifs comparables à ceux de la première guerre mondiale: 500 000 combattants de part et d'autre. Le conflit a déià fait plusieurs centaines de milliers de victimes, tués et blessés. Il s'agit, selon les termes du quotidien britannique Guardian, de - la guerre la plus coûteuse et la plus futile dans l'histoire contemporaine du Moven-Orient ».

Elle risque de se prolonger. L'Iran, dont l'armée de l'air est réduite à sa plus simple expression, étale ses attaques, observe des pauses de durée variable, afin de consolider les positions conquises. La supériorité écrasante de l'Irak en armements - grâce aux fournitures soviétiques et françaises - n'a pas encore été pleinement mise à profit, Ses trois cents bombardiers et avions de combat - six fois plus nombreux que ceux possédés par la République islamique - ne sont pas entrés en action contre les forces assaillantes, qui disposent, il est vrai, d'une remarquable défense aérienne. Sur le plan des effectifs,

c'est l'Iran qui l'emporte, et de loin. Avec une population de près de 40 millions d'habitants (14 millions enlrak), plus de 2 millions d'Iraniens sont sous les drapeaux, contre 500 000 dans le pays adverse.

Le cours de la guerre pourrait prendre une tournure encore plus dramatique si l'Irak devait bombarder des villes iraniennes, le terminal pêtrolier de Kharq, ou le complexe pétrochimique de Bandar-Khomeiny (ex-Bandar-Abbas). Bagdad a suffisamment de fusées de longue portée. fournies par l'URSS, sans parler des vrés par la France, pour frapper l'un ou l'autre des centres vitaux de la République islamique.

Cette dernière menace, en guise de représailles, de bloquer le détroit d'Ormuz, d'où transite 25 % du pétrole consommé par les puissances occidentales, 60 % de celui qui fait tourner les industries japonaises. Téhéran a concentré des troupes et des bombardiers sur la côte et les îles proches du détroit. Neuf navires de guerre américains et deux britanniques patrouillent dans la région, à l'affût de toute alerte. Depuis peu, le-Pentagone a désigné le Golfe comme sa • priorité nº 3 •, après l'Amérique du Nord et l'Europe occidentale.

Il paraît, cependant, improbable que l'Iran ait les moyens de verrouiller un détroit large de 65 kilomètres ou la volonté d'engager une épreuve de force avec la première puissance du monde. S'il est vrai que les menaces de Téhéran sont de nature dissussive, il n'est nullement exclu que l'aviation de l'imam Khomeiny s'attaque à des pétroliers navigant dans le Golfe, ce qui aboutirait au même résultat puisque d'autres bâtiments ne s'aventureront pas à franchir le détroit. Le pire serait que des installations pétrolières dans certains pays du Golfe alliés de l'Irak soient bombardées. Il serait alors plus délicat pour des puissances étrangères d'intervenir directement dans le conflit.

**ERIC ROULEAU.** 

# LA JORDANIE ROMPT SES RELATIONS DIPLOMATIQUES AVEC LA LIBYE

Amman (AFP). – La Jordanie a mpn mercredi 22 février - ses relations diplomatiques et politiques » avec la Libye à la suite de l'attaque menée samedi dernier contre l'ambassade de Jordanie à Tripoli.

Un communique officiel ladique que le conseil des ministres jordanien a pris cette décision après « étude de tous les aspects entourant l'agression et l'incen-die de l'ambassade de Jordanie à Tripoli et la mise en danger de la vic des diplomates iordaniers en l'imp

La Jordanie avalt accusé des « agents » du gouvernement libyen d'avoir brûlé et pillé son ambassade à Trincii.

Cette décision n'a pas surpris en Jordanie, où les attaques officielles coutre la Libye s'étaient multipliées depuis sa-medi. Le premier ministre, M. Ahmad Obeidat, avait notamment affirmé merrredi qu'il était temps que la Jordanie « rééraixe de manière radicale » ses re-intions avec la Libye, dont les agissenents poussaient Amman à « ne pins respecter ce pays et à ne pins tel faire

# **ASIE**

Chine

# M. Deng Xiaoping souhaite une amélioration des relations avec l'URSS « dans certains domaines »

Pékin. - M. Deng Xiaoping a ex-primé, mercredi 22 février, son accord à une amélioration des relations avec l'Union soviétique « dans cer-tains domaines ». En dépit de l'ac-tuelle stagnation des discussions avec Moscou sur le plan politique. Cette déclaration, faite devant une délégation de personnalités améri-caines conduite par M. Brzezinski, ancien conseiller du président Carter pour les questions de sécurité, entérine une évolution en cours depuis quelque temps.

M. Deng a mis en garde contre l'idée que des « changements radi-caux » puissent se produire dans les relations entre Moscou et Pékin tant que l'URSS ne ferait pas - un pas en vue de la levée des • trois obsta-cles majeurs • (stationnement des troupes à la frontière et en Mongolie, soutien à la politique cambodgienne du Vietnam, occupation de l'Afghanistan), qui, selon Pékin, se pressent sur la voie de la normalisation. Il a répété qu'une condition préalable à cette normalisation était la levée de ces trois obstacles. Mais - cela ne doit pas nous empêcher d'améliorer et de développer les liens dans certains autres domaines .. La normalisation des rapports sino-soviétiques, a encore dit M. Deng, serait certainement utile à la stabilisation de la situation mon-

Dans le même temps, M. Deng n'a pas contesté qu'un changement s'était produit depuis quelque temps dans la diplomatie de la Chine. - Le changement de nos vues, quant à la tratégie globale, a été provoqué principalement par celui qui est internenu aux Etats-Unis. Le changement le plus profond des Etats-Unis concerne la question de Taiwan, at-il précisé, mais pas seulement cela. Dans la foulée, il a conseillé à l'Amérique de prendre ses distances avec la Corée du Sud, Taiwan, IsDe notre correspondant

raël et l'Afrique du Sud, ou'il a comparés à « quatre porte-avions » uti-lisés par Washington. Faute de quoi, « il ne sera pas possible aux Etats-Unis de prendre l'initiative dans la stratégie globale ».

# Le problème de Taiwan

L'explication paraît un peu courte. Les sentiments protaiwanais du président Reagan ne sont certes pas niables, et il est vrai qu'il veille tout particulièrement à ce que le développement des rapports sinoaméricains ne se fasse pas au détri-ment de Taipeh. Mais M. Reagan ne s'oppose pas à la continuation de la politique d'amitié avec Pékin, qui a même connu, depuis son arrivée au pouvoir, des succès notables. Il n'est pas contestable, d'autre part, que c'est Pékin qui, depuis deux on trois ans, a abandonné, par sonci d'indé-pendance, l'idée d'une coopération stratégique avec les Etats-Unis en faveur de laquelle se prononçait en-core, en septembre dernier - mais sans aucun écho de la part de ses interlocuteurs - M. Weinberger, le se-crétaire américain à la défense, lors de son séiour en Chine.

De même, la notion d'un « Front uni international antihégémonique », qui figurait dans la résolution du troisième plénum, en décembre 1978, et à laquelle M. Deng s'était encore référé en janvier 1981 en re-cevant M. Haroid Brown, le prédécesseur de M. Weinberger, est-elle passée depuis lors sous la table. Et pour cause, puisque, entre-temps, Pékin a associé les Etats-Unis à l'Union soviétique dans la catégorie des puissances hégémonistés.

De façon plus actuelle, les propos de M. Deng interviennent après plusieurs autres gestes qui, à la veille de

la reprise des consultations avec Moscou et à quelques semaines du voyage de M. Reagan à Pékin, té-moignent de la volonté de la Chiac de donner plus de substance à ses relations avec l'URSS.

C'est ainsi que les dirigeants chinois ont saisi l'occasion qu'offrait la mort de louri Andropov pour rele-ver de plusieurs crans le niveau des contacts protocolaires entre les deux pays. Pékin n'était millement tenu de déléguer aux obsèques du dirigeant soviétique une personnalité du rang de M. Wan Li.

Son choix incline à penser que la Chine, saisie depuis quelques mois d'une proposition soviétique d'un voyage à Pékin de M. Arkhipov, lui aussi premier vice-premier ministre dans son gouvernement, a utilisé l'opportunité qui se présentait pour prendre les devants, sans courir de risques pour autant, la mission de M. Wan n'ayant pas, en principe, de contenu politique précis. Le fait que le représentant chinois ait aon seulement été reça par son alter ego. M. Arkhipov, mais aussi par M. Aliev, autre vice-premier m tre, qui s'était rendu à la fin de l'année dernière au Vietnam, où il avait tenu des propos particulièrement modérés, donnerait à penser qu'un échange de vues sur certains aspects du contentieux entre les deux pays a

### Accroissement des échanges avec Moscou

Les réflexions suscitées par le voyage de M. Wan ont été renforcées par des propos, publiés peu de jours après, de M. Ji Pengfei, onseiller d'Etat et ancien ministre des affaires étrangères. Dans un entretien donné an magazine Conneis-sance du monde, spécialisé dans les questions internationales, M. Ji, dont l'influence reste importante de Pékin, donnaît pour la première fois un aval officiel à un échange de visites, dans l'avenir, entre « responsables de haut rang - des deux pays. « La Chine salue un tel développe-ment », déclarait-il. Dans ces conditions, plus aucun doute ne subsiste ici, quant à la prochaine venne, sans doute en mai, de M. Arkhipov. Celui-ci, indique-t-on de plasieurs sources, arriverait avec, dans ses bagages, de nombreux projets de coopération économique concernant, én particulier, la modernisation des entreprises, et même le développement de l'industrie nucléaire chinoise.

Il est en tout cas remarquable que, après la forte augmentation (pins 150 %) des échanges commerciaux bilatéraux en 1983 par rapport à 1982, une nouvelle progression de 60 % soit envisagée pour cette année. Alors que de 1981 à 1983 le commerce de la Chine avec les Etats-Unis a diminué en volume de 20 %, celui réalisé avec l'URSS a fait un bond de 280 %. Les échanges avec Moscou représentent encore moins du cinquième de ceux énregis-trés avec Washington, mais ce rap-port devrait se modifier, cette année, en faveur de l'URSS.

L'essor des échanges sinosoviétiques ne se fait certes pas sans problèmes. La progression fixée pour cette année, par exemple, est inférieure à l'objectif que M. Hu Yaobang, secrétaire général du PCC, avait lui-même annoncé en novembre dernier. Il semble que les Soviétiques aient tempéré leurs in-terlocuteurs chinois en faisant valoir l'encombrement des réseaux ferrés, notamment pour le transport du bois. Moscon souhaiterait utiliser davantage la voie maritime pour ses livraisons, mais l'engorgement bien connu des ports chinois frèine un tel

Tout se passe comme si Pékin avait voulu multiplier les gestes en vue de créer un climat favorable e de dissiper les nuages, qui s'étaient accumulés depuis le mois d'octobre (voyages de M. Hu au Japon et de M. Zhao Ziyang aux États-Unis), contrairement à de précédentes déclarations d'autres dirigeauts chinois. M. Zhao, par exemple, M. Wan a assure avant son depart pour Moscou que les conversations entre les deux pays étaient « en pro-grés . M. Ji, pour sa part, à ex-prime l'espair que l'URSS sé loin-drait à la Chine pour discater de - mestures - en vue de la normalisation des relations et il à dit attendre des e progrès substantiels » de la prochaine serie des conversations, en mars, à Moscou. Une telle formulation indique t-elle que Pékin fera, à cette occasion, des propositions nouvelles ? La question est, en tout cas,

MANUEL LUCBERT.

Argentine L'AMPRAL ANAYA ANCIEN MEMBRE DE LA JUNTE A ÉTÉ ARRÊTÉ

interest

e santania era gaza

**通信下价强度** 

574 1399 W 💥

The state of the s

State of the State

Service and an area

Planting trial, 🙀

en er eine en en

San Branco Brain

No de Contrat 😝 🦀

The second

見いない つつの登書

Edtie

Statement of the Salah

Barte ber bericht fi

Nicaragua.

THE COLUMN TWO IS NOT THE COLUMN TWO IS NOT

27.50

The state of the s

A This was a sum of

----

A Section of the section of

Andread Print Land Street

CHILD TO AND THE

Ulc.

tilling, mice th with

The manager

The second

Alle Ser Series Series Manie

w 71: 2 B

Buenos-Aires (AFP). - L'amirai Jorge Annya, ancien membre de la junte militaire au pouvoir en 1981 et 1982 et ancien commandant en chef de la marine durant le conslit des de la marine durant le conflit des Maloumes, a été arrêté et incarcéré le mercredi 22 février. Il a été conduir à l'École de mécanique de la marine, à Buenos-Aires, après avoir été entendri durant près de sept heures par le Conseil suprême des forces armées, qui a ordonné son ar-restation. Il y demeurera jusqu'à son-

L'ancien président argentin, le gé-néral Leopoido Galtieri, avait subi le même sort la veille et été mis aux arrêts dans la caserne de Campo-de Mayo, à 29 kilomètres de la captale. Il en sera sana doute de même avec le troisième membre de la junte, le général Basilio Lami Dozo, commandant en chef de l'aviation durant le conflit, à l'issue de son audition par le Conseil.

Les trois officiers supérieurs sont accusés d'avoir violé la Constitution et pour les deux premiers (le géné-ral Galtieri et l'amiral Ataya), d'infractions au code pénal. Ils sont pas-sibles de la peine de mort ou de la réclusion à perpéruité.

L'amiral Anaya a di répondre mercredi, aux accesation portes dans le rapport Rattenbach et relevant sa part de responsabilité dans la défaite argentine aux Malouines. Le « rapport Rattenbach » implique également l'ancien ministre argentin des affaires étrangères, M. Nicanor Costa Mendez, et ouze autres offi-ciers supérieurs argentins, parmi les-quels le capitaine Alfredo Astiz.

Ce dernier est en outre accusé par plusieurs organisations de défense des droits de l'hômine d'avoir parti-cipé à l'enlèvement et à la détention

cipe à l'enievement et à la detention de deux religieuses et d'une jeune Suédoise, qui ont « disparu ».

Parmi les différents officiers accusés dans le rapport figurent l'ancien chef d'état-major des trois armes, le vice-amiral Leopoldo Del Cerro, l'ancien commandant des présentes en Arbanique and le opérations en Atlantique sud, le vice-amiral Juan Jose Lombardo, et l'ancien gouverneur des Malouines, le général Mario Benjamin Menendez. A l'exception du général Lami in dinci riennes n'est accusé dans ce rapport. Le comportement remarquable des aviateurs pendant le conflit a été unanimement recount, y compris par les Britanniques, comme très contagenx. D'autre part, l'ancien directeur de

l'École de mécanique de la marine est également détenn. Le contreamiral Ruben Chamoro accusé de tortures et d'assassinats, a été arrêté le lundi 20 février. Le centre de détention qu'il dirigeait a été dénommé le « Dachau argentin », Se-lon divers témoignages, les deux réligieuses françaises enlevées fin 1977, les sœurs Alice Domont et Léonie Duquet, y avaient été déte-nues. A Tucuman, d'autre part, deux cent dix officiers de la police provinciale qui avaient participé à la répression ont été limogés. Enfin, la justice argentine a demandé aux au-torités brésilientes de placer en détention préventive l'ancien dirigeant montonero (péroniste révolution-naire) Mario Firmenich, arrêté le 13 janvier à Rio, en attendant une très prochaine demande d'extradi-

# La Grenade

# SEPT MILITAIRES ONT ÉTÉ INCULPÉS DE L'ASSASSINAT DE MAURICE BISHOP

Saint-George's (la Grenade). -Dix-huit membres de l'ancien gon-vernement révolutionnaire du peuple, accusés d'assassinat ou de complicité dans l'assassinat de l'ancien premier ministre Maurice Bishop, ont comparu, le mercredi 22 février, menottes aux poings, devant le tri-bunal de Saint-George's. Ils ont tous été inculpés pour participation au coup d'Etat qui avait renversé, le 14 octobre 1983, l'ancien dirigeant révolutionnaire.

L'ancien vice-premier ministre, M. Bernard Coard, l'ancien commandant de l'armée, le général Hudson Austin, ainsi que neuf antres personnés ont été inculpés de complot en vue d'assassinat. Sept militaires de l'armée révolutionnaire du peuple, amound ind discourse, out été inculpés du hieurre de Maurice Bi-shop, le 19 octobre, évérement qui a déclenché, six jours après, l'inter-vention américaine dans l'île.

An indirect on les inculpes sontaicut du tribunal pour regagner, dans un car de police, la reison de Richmond-Hill, Me Phyllis Coard, opouse de l'ancien vice-premier mi-nistre, à été blessee par une pierre, qui a brisé la visie de Car. Une foule hostille attendait les accusés. Me Phyllis Courd stait presidente de l'organisation des femmes sous le gouvernement tévolutionnaire. Les peines entituiques sont la pendaison of it prison a perpetuit.



Tous les jeudis.

Choisissez la qualité!

En Première classe comme en classe Touriste, Austrian Airlines vous offre un service de haut niveau. Et le consort de ses DC9.

AUSTRIAN AIRLINES

Austrian Airlines, Orly-Sud. Réservations : 266.34.66

# TÉLEX PARTAGÉ ETRAVE SERVICE TELEX PARIS 2345.21.62 (Publicité)



Un encart publicitaire portant le titre de

# **POUR LA PAIX DANS LE GOLFE** est paru dens le Monde daté du 21 février 1984.

Les noms d'un certain nombre de personnalités françaises figurant, én guise de signature, au bas de cet encart et aussi pour que l'opinion publique française ne soit pas une fois de plus induite en erreur par voie d'encart publicitaire cette fois-ci, l'ambassade de la République islamique d'Iran a jugé nécessaire la publication dans le

même journal de la mise au point qui suit : Le dénommé Massoud Radjavi, cité dans l'encert publicitaire

est aux yeux du peuple iranien un terroriste en fuite, sans plus,

### QUANT A LA VOLONTÉ DE PAIX DE L'IRAK, rappelons quelques faits :

- La guerre Iran-Irak a commencá le 22 septembtre 1979 avec l'invasion du territoire Iranien par les forces armées de l'Irak, c'est un fait admis par tous les organes de presse du monde. - Les bombardements des objectifs civils en Iran par l'armée

irakienne ont commencé dès les premiers jours du conflit ; ils ont fait à ce jour plus de 4 500 morts et 22 000 blessés parmi la population civile. Ces bomberdements ont continué même durant la so maine de trêve annoncée par l'Irak et dont il est question dans l'encart publicitaire (les villes de Khoramchahr et d'Abaden ont été à nouvéeu bombardées les 15 et 16 février). - L'Iran a pour la première fois mis à exécution les menaces for

mulées dans la mise en garde du président Khemener, c'est-à-dire le bombardement des trois villes irakiennes, le 12 février, après que l'Irak, ne tenant pas compte de ladite mise en garde, eut bombardé dans la matinée du 11 février le ville martyre de Dezfoul et annoncé d'autres attaques imminentes sur dix autres villes iraniennes.

Après avoir attiré durant plus de ousrente mois l'attention de tous les organismes et instances humanitaires internationales sur les bomberdements perpétrés per l'Irak dans les régions habitées en Iran, sur le fait que l'iran se refusait à accomplir de tels actes, que de telles décisions allaient à l'encontre de toutes les jois admises dans une guerre ; après s'être hourtés durant plus de quarante mois au désintéressement et au refue de considérer cette question, de la part desdites instances et organismes, les dirigeants de la République islamique d'Iran ont envisagé, contre leur gré, l'éventualité du ement des objectifs civils situés en Irak.

L'iran a annoncá au préalable (par radio et en langue araba) sa détermination de mettre en application cette décision et après avoir indiqué l'heure execte des bombardements il à été demandé aux habitants des trois villes irakiennes désignées comme objectifs de quitter les lieux ; dans la nuit précédant le jour de l'attaque, des fusées éclairantes ent été tirées pour avertir le population de ces villes.

Aujourd'hui, le peuple iranien est obligé d'admétire, à son grand regret, que la seule réponse valable aux bombérdements des régions itées de son pays est la mise en exécution, et ce dés le prochair projectile tiré sur une localité iranienne, des décisions de ses dirigeants, en ce qui concerne les bombardements des objectifs civils. Pour nous et pour bon nombre d'observateurs impartisux, l'irrés-

abilité de ceux qui sont à l'origine de ces bombardements sur les objectifs civils iraniens ne fait aucun doute. Cela dit, nous surions souhaité plus d'impartialité de la pert des personnes qui disent être préoccupées de la continuation de cette

querra qui nous a été imposée et des pertes en vies humaines qu'elle

Ambassade de la République Islamique d'Iran à Paris.

De notre envoyée spéciale

soupçon ou une calomnie. Les haut-parieurs dissusent ce message de M= Leonor Zamorra le jeune maire élu le 13 novembre dernier. Sur la place d'Armes d'Ayacucho, une centaine d'agents de la sureté montent la garde. Depuis 5 heures du matin, ce jour là, la ville est soumise à un véritable état de siège. Soldats et policiers ont encerclé le centre ville pour empêcher une grande « assemblée du peuple » convoquée par le conseil municipal, mais interdite par le général Adrian Huaman, gouver-neur politique et militaire des onze départements péruviens déclarés en état d'urgence en raison des activités

neux (1). Les délégués de quarante-cinq organisations régionales qui allaient discuter du développement économique de la région, de la violation des droits de l'homme, des activités très controversées des forces armées, de l'attitude des guérilleros, ont été refonlés. Seuls les journalistes ont pu franchir le cordon de police. Le conclave prévu est donc devenu

conférence de presse. L'intention de la mairie était d'ouvrir un « espace démocratique » pour que la population, prise entre les feux croisés des militaires et des guérilleros du Sentier lumineux, fasse entendre sa voix. Cette initiative a été qualifiée de · provocation - par le gouvernement

### Les « mères » de la place d'Armes

Dans les départements proches d'Ayacucho, au cœur des Andes, la démocratie est entre parenthèses depuis plus de deux ans. La réalisation d'élections municipales n'a été qu'une mystification. M= Leonor Zamora, trente-cinq ans, a obtenu 5 565 voix (la moitié des suffrages validés), mais 16 404 bulletins ont été annulés et plus de la moitié des électeurs inscrits se sont abstenns.

Le grand nombre de votes nuls reflète la réaction négative d'une partie des citoyens aux ordres des partie use cauyeus aux outure un militaires, qui avaient publié un communiqué pour rappeler « l'obli-gation du vote comme moyen d'exercer le libre droit de suf-

frage »... Les abstentions traduisent en revanche l'obéissance aux consignes de boycottage des sendéristes (2). En signe d'avertissement, les guérilleros avaient barré des routes pour confisquer les cartes d'identité, ou les frapper du marteau et de la fau-cille. Et le lendemain de la consultation, dans quatre districts de Huanta, ils ont puni certains élec-teurs en leur sectionnant la phalange portant la marque indélébile à

l'encre rouge imposée lors du vote. Cette assemblée du peuple, à laquelle avaient été invités forces de

# Nicaragua

RECTIFICATIF. - Des fantes de transmission ont altéré le sens de deux passages de l'article de notre envoyé spécial au Nicaragua (le Monde du 22 février 1984) : ce n'est pas le quotidien d'opposition la Prensa qui a « transformé un signe moins en signe plus sur un graphi-que ». Il fallait lire : « La Prensa a reproché à Barricada, organe officiel du Front sandiniste, d'avoir volontairement inversé un signe moins sur un graphique pour transformer en croissance une décroissance. » A propos de la censure, l'un des responsables de la Prensa a déclaré : Depuis l'intervention américaine à la Grenade, nos censeurs font nettement moins de zèle prosoviétique ou procubain qu'auparavant », et non pas - plus de zèle », comme indiqué

l'ordre et insurgés, avait bien peu de chances de se tenir car les protagonistes de la guerre ne songent certes pas à une trêve. Ils n'entendent pas davantage débattre publiquement de leurs méthodes respectives. M™ Zamora avait lancé un appel aux sendéristes pour qu'ils déposent les armes, en échange de l'amnistie. Elle a reçu des insultes et l'annonce d'une recrudescence de la violence. C'est l'hiver dans les Andes, une saison propice à la guérilla, et les pluies torrentielles limitent le déplacement des véhicules des policiers et des

La semaine dernière, seize per-sonnes d'Ocros ont été assassinées par une horde de gamins – six cents, rapportent les témoins – âgés de dix à vingt ans, armés de coutelas et de tridents... A Ayacucho même, Norma Moralès, dix-neuf ans, a été poignardée comme « traître » ; Eva Sumari, exécutée après un ingement Sumari, exécutée après un jugement sommaire; un policier a été abattu

autres ont été blessés.

La police croit savoir que les sendéristes vont intensifier le terrorisme,et cette opinion mérite quel-que crédit : il semble, en effet, que le Sentier lumineux a été infiltré par la police. L'assassinat de quatre responsables départementaux à Ayacucho, en novembre, la détention d'un des principaux idéologues du PCP-SL, Antonio Diaz Martinez, puis celle du professeur Victor Zorrilla: autant de faits qui semblent confirmer la thèse de l'infiltration.

Selon les sendéristes, Leonor Zamora est une « chienne fidèle » du président Belaunde... D'après le gouvernement et les militaires, c'est une « agitatrice », une « commu-niste ». Elle soupire : « Quiconque s'élève contre la violation des droits de l'homme, ou l'injustice, est

en plein marché, à moins de accusé de faire le jeu de Sentier 100 mètres du commissariat ; deux

Le général Huaman, qui s'éver-tuait à se présenter comme un homme ouvert au dialogue, a-t-il commis une erreur politique en interdisant l'assemblée du peuple? Responsable d'une province en guerre, il ne pouvait accepter que cette manifestation se transformat en meeting antimilitariste. Or c'était inévitable.

L'Argentine a eu ses « mères de la place de Mai ». Ayacucho a aussi les siennes, place d'Armes. En ce lieu, sur lequel la mairie, la préfecture et le palais de justice ont pignon sur rue, des dizzines de femmes appor-tent chaque jour de nouveaux témoignages de séquestrés. Le procureur Jorge Zegarra a une liste, provisoire, de mille cinq cents cas. Il vient de dénoncer le général Noel, précédent esponsable politique et militaire de la région, pour des enlèvements commis par ses subordonnés ainsi que pour des disparitions de prison-niers.

# Quelle paix ? Quel ordre ?

 Que peut-on espérer d'un tel recours?
 commente Me Mario Cavalcati, doyen du collège des avocats et président de la commission départementale de désense des droits de l'homme. Tous les mouvements de la police et de l'armée sont · secrets militaires - dans cette région en état d'urgence : d'où l'impossibilité d'individualiser les responsables de délits. • Le pouvoir

les responsables du massacre des huit journalistes et de leur guide, à Tous les badauds pointaient un doigt Uchuraccay, le 26 janvier 1983. Il a accusateur vers les policiers qui également enterré l'enquête concernant trois présumés sendéristes fusillés le 3 mars 1982 devant l'hopital où ils se remettaient des sévices infligés dans les cachots de la police. »

On peut certes opposer la bonho-mie du général Huaman à l'irascibi-

lité de son prédécesseur, le général Noël. C'est une différence de forme, non de fond : le général Huaman, comme naguère le général Noel, nie le fait que des détenus aient disparu - 173 cas prouves en 1983, 19 pendant les trois premières semaines de janvier 1984. Il nie aussi l'existence de trois centres de réclusion et de torture clandestins, qui fait pourtant peu de doute. Il ne reconnaît pas non plus que des paramilitaires et des patrouilles communales - sont utilisés pour • nettoyer • les repaires

sendéristes.

La population attend un changement complet de l'attidude des autorités, à commencer par celle du général Huaman, pour se convaincre que la répression ne sera plus indiscriminée et que la moralisation de la vie publique n'est pas un slogan. Promener des orphelins dans des engins blindés ou distribuer de la farine aux vieillards ne suffira pas à redorer le blason de l'armée et de la police. Jusqu'à présent, seule l'arrestation du préfet. M. Paufilo Moreira, pour trafic de cocaine a été perçue comme un geste concret

d'amélioration de la situation. L'homme de la rue, à tort ou à raison, rejette désormais tous les abus sur les forces de l'ordre. Au début du mois, un ostensoir en or ciselé du judiciaire, poursuit Me Cavalcati, à dix-huitième siècle ainsi que plu-tout mis en œuvre pour disculper sieurs ciboires ont été volés dans la

cathédrale, pendant le couvre-feu

assuraient la ronde... Comment pacifier Ayacucho? A première vue, il n'y a pas de moyen terme entre le chemin de la légalité, de la justice, de la démocratie, et les sentiers de la violence. L'Eglise se montre extrêmement préoccupée par l'insensible glissement des intel-lectuels d'Avacucho vers une justifi-cation de la rébellion armée même s'ils accompagnent leur approbation d'une vive censure des méthodes terroristes employées.

 Qu'est-ce que la perturbation de la paix? - Quelle paix? - Qu'est-ce que la perturbation de l'ordre? - Quel ordre? - interroge le collège d'avocats d'Ayacucho dans un récent document. Estce qu'on perturbe la paix ou l'ordre lorsqu'on demande ce qui est juste, même si l'on oppose la violence raisonnable de celui qui demande à la violence irrationnelle de celui qui

### NICOLE BONNET.

(1) Le Pérou compte vingt-quatre départements.
(2) - Sendériste > : de l'appellation espagnole du Sentier lumineux : Sen-dero luminoso.

• Une douzaine de paysans membres des communautés indiennes de la région d'Uchurracay, dans les Andes centrales, ont été arrêtés et devraient être poursuivis pour le meurtre collectif de huit journalistes péruviens qui enquêtaient sur l'assassinat par les paysans de militants du Sentier lumineux en janvier

# Le général Huaman : aucune preuve

« Notre premier objectif est d'assurer la sécurité des habitants. Le second est de promouque de la région. Les tâches militaires ne sont que complémentaires. Elles ne résoudront pas les problèmes. >

Le général Adrian Huaman, responsable politique et militaire de la 200e andine dans laquelle opère le Sentier lumineux, a reçu l'envoyée spéciale du Monde à Ayacucho. Il entend bien démontrer que son action s'inscrit dans le respect des règles constitutionnelles. Il nie, par exemple, que les mille cinq cents dénonciations pour « disparition » recues par la justice soient fondées sur des faits concrets - y compris les cas parvenus depuis sa prise de fonctions, le 1" janvier. Les représentants des forces de l'ordre qui ont, éventuellement. pu « violer les normes constitudonnelles » sont déférés devent les tribunaux. C'est le cas. actuellement, de vingt-cinq policiers, en détention provisoire

quatre habitants de Soccos. ∢ Vous niez tout excès des forces de l'ordre ?

après l'assassinat de trente-

- Nous reconnaissons que certains prisonniers d'Andahuaylas, Ayacucho et Huanta n'avaient rien à voir avec la subversion. Ils ont été libérés.

- Altez-vous supprimer les prisons clandestines ?

n'existent pas. Ces accusations font partie de la propagande des éléments subversifs qui cherchent à nous discréditer. Elles sont sans fondament. Pouvezvous avancer un seul exemple ?

celui du sociologue Jaime Umu-tia, séquestré pendant le couvrefeu per des policiers coiffés de cagoules, emprisonné dans la caseme de Los Cabitos, libéré une semaine plus tard...

- Il n'y a aucune preuve. - Le dirigeant paysan Julio

Orozco a été fait prisonnier en août, en présence de plusieurs témoins, et conduit à Luisiana. une ferme convertie en centre de torture. Depuis, il a dispanu. - Je ne connais pas cas dé-

tails, mais je suis intéressé à éclaircir cas faits. - Les forces de l'ordre ont

constitué des « patrouilles communales » pour repousser les attaques des sendéristes... - Il n'est pas conforme à no-

tre doctrine de pousser des civils

à des actions violentes. D'ailleurs, nous sommes les seuls à posséder des armes. - Le président de la communauté d'Occros a déclaré publi-quement qu'il dirigeait un de ces

groupes paramilitaires, utilisant frondes, coutelas et serpes... - If se peut que les paysans agissent ainsi pour assumer leur propre autodéfense. Mais personne ne les y oblige. Nous

de ces éléments à Huanta, qui se

faisaient iustice eux-mêmes. 3 Le général Huaman se plaint de l'insuffisance des crédits alloués en vue d'améliorer la situation économique dans la zone Mais il est certain d'une chose : il entend bien que les forces de complète pacification de la ré-



# **INNOCENT**

**OUBLIÉ DEPUIS 2 ANS** dans sa prison italienne

# VANNI MULINARIS

est entré aujourd'hui dans son 22° jour de grève de la faim.

Aidez-nous à le soutenir, et participez à notre effort FÉDÉRATION INTERNATIONALE

27, Rue Jean-Dolent, 75014 PARIS Tél.: 331-94-95 - CCP 7676 Z

*DES DROITS DE L'HOMME* 



AMERIQUE

AVENUE 

AETEMET

11.15

7.0

STY TO

ESPECIAL AND mente . F. Fin . 医糖 海 有知识

**编辑 独 303**000 The state of the -<del>1-0-7</del> NAME OF STREET Marie de Ale MESSESSION OF THE PERSONS

Marian Maria T. CLER. Carrie Marie -Britanicas Inch-Marie toward is Market Comment The last in the THE MER WAY **\*\*\*** \*\*\*\* \*\*\* 海南鄉 力。 郵紙 解着的心。 A TOTAL STREET Marine actions

\*\*\*\* \*\*\* \*\* A STATE OF THE STATE OF Market to the second Marie William MARKET TO SERVE -MAN SALES N To De rea 

Land American A STATE OF STREET Manager 22 24 28 4-07. A STATE OF THE STA

# 30 mm

programme in the second

A SALES The section of the se State to And the second second - 22 m a designation of the

1. 据名 1. 10 1

Company of the contract of

The second second

Sign of the last o 20 10 A. L.

**医新闻 医** · 我们就是一个104 A CONTRACTOR OF THE SAME

# DIPLOMATIE

# Le Mexique voudrait s'appuyer sur la France pour relancer la négociation globale Nord-Sud

Le représentant permanent du Mexique aux Nations unies, M. Porfirio Munoz Ledo, qui preside le groupe des « 77 » (les 125 pays en developdes 4 / / 5 lies 123 perment) à New-York, a été reçu, mercredi après-midi 22 février, par M. Mitterrand. Cette audience faisait suite à la reprise, au cours des der-niers mois, à New-York, à l'initiative de M. Munoz Ledo, des discussions exploratoires au sein d'un comite informel réunissant des représentants des pays occidentaux, du Japon et des « 77 », sur le projet de negocia-tions globales Nord-Sud. Les pays de l'Est n'assistent pas à ces pourpar-lers mais ont déjà indique qu'ils participeraient aux négociations si elles avaient lieu. Celles-ci devraient por-ter sur l'ensemble des problèmes du développement et de la coopération économique internationale et se dé-rouler dans le cadre des Nations

Les « 77 » tentent ainsi de réveiller l'intérêt des capitales occiden-tales pour un dossier quelque peu en

Vienne. – Arrivé mercredi soir 22 février à Vienne pour une visite

officielle de deux jours en Autriche.

M. Mauroy veut surtout essaver de montrer que la diplomatie de la gauche française a de la suite dans les idées. Cette visite prolonge, en effet, le voyage que M. Mitterrand avait fait dans ce pays en juin 1987 et qui

fait dans ce pays en juin 1982 et qui avait constitué un événement histo-

rique, puisque c'était la première fois qu'un chef d'Etat français se rendait dans la capitale autrichienne depuis Napoléon le

depuis Napoleon Ic.

Longiemps irrités dans le passé par une certaine condescendance de Paris à leur égard, les Autrichiens se

montrent sensibles à cette volonté.

Au cours du premier diner officiel,

mercredi soir, le chancelier socia-liste. M. Fred Sinovatz, a dit com-

bien il apprecie - la bonne coopérabien il apprecte - la conne coopera-tion qui se développe entre la France et l'Autriche - Il juge posi-tis - les efforts de la France pour attirer l'attention sur le fait que

l'Europe court le danger d'etre,

dans les affaires d'importance, en

retard sur d'autres regions du

monde. C'est, précisément, dans cette situation de crise de l'écono-

mie mondiale qu'une importance particulière revient à la solidarité, à

la défense commune contre les ten-dances protectionnistes et au main-

dances protectionnistes et au main-tien de l'unité politique et commer-ciale de la zone de libre-échange en Europe de l'Ouest. a affirmé le chancelier fédéral avant de souli-gner les nombreuses conver-

gences - entre Paris et Vienne dans

M. Mauroy a abondé en ce sens, en disant que la crise économique doit inciter les deux pays, dont les affinités culturelles sont évidentes, à

donner plus d'élan encore - à leur

cooperation. Il a déclaré que, pour la

gauche française. • l'un des grands mérites du gouvernement autrichien

est d'avoir su, mieux que d'autres,

limiter les effets négatifs de la crise et combattre à la fois la montée du

chomage et l'inflation . Au pas-

sage, le premier ministre a rendu

nommage à l'ancien chancelier so-

cialiste, M. Kreisky, • qui a permis à l'Autriche d'etre un maillon es-

sentiel, aussi bien dans la dialogue

es affaires internationales.

des pays non alignés, à New-Delhi, en mars 1983, avait donné lieu à des discussions approfondies sur la meilleure manière d'aborder le dialogue avec les pays industrialisés. A cet égard, la sixième CNUCED, en juin, à Belgrade, n'ayant débouché sur aucun résultat, le projet de négociations globales est actuallement la seule initiative concrète proposée pour relancer le dialogue Nord-Sud. L'Assemblée générale de l'ONU s'est terminée, en décembre demier, sans que la question des negociations Nord-Sud, pourtant inscrite à son ordre du jour, soit examinée. Mais elle pourrait l'être lors de la reprise des travaux de cette session, en principe,

en mars ou avril. L'intérêt pour ces négociations mondiales s'est émoussé aussi bien dans les pays du Sud — l'Algérie, à l'origine du projet, en 1979, ne manifeste plus le même enthousiasme que dans le Nord. En outre, les données des rapports Nord-Sud ont sensiblement changé : persistance d'une

En fait c'est surtout la situation

internationale qui devait dominer,

jeudi, ces entretiens. Sans attendre, toutefois, M. Sinovatz a demande,

mercredi soir, à M. Mauroy l'opi-nion qu'il s'était faite, lors des obsè-

nion qu'il s'etait faire, fois des des ques de louri Andropov, sur le nou-veau secrétaire genéral du PC soviétique. M. Tchernenko. M. Mauroy a répondu en souriant

qu'il avait trouvé celui-ci, physique-ment, - dans un état stationnaire -par rapport à sa première rencontre avec lui en 1982. Cette conversation

a donné à M. Mauroy l'occasion de

souligner que. à la tête de l'URSS, les successions ne se passent pas tou-jours conformément aux pronostics.

Il a rappelé, notamment, que c'était

Staline et non Trotski qui avait suc-

Les deux chefs de gouvernement

devaient également s'entretenir, jeudi, des échanges bilatéraux, dont

le niveau demeure, jusqu'à présent, médiocre, l'Autriche n'étant que le vingt-deuxième partenaire commer-

vinguaeuxieme partenaire continer-cial de la France. Le secrétaire d'Etat à la défense, M. Jean Gatel, qui accompagne M. Mauroy avec M<sup>m</sup> Edwige Avice, ministre de la

jeunesse et des sports, et M. René Souchon, secrétaire d'Etat à l'agri-culture, a déjà discuté, avec son ho-mologue, du renouvellement du ma-

tériel aéronautique de l'armée

autrichienne. La France dispute à la

dix-neuf avions intercepteurs.

Suède la livraison à l'Autriche de

Le Monde

dossiers et documents

LA SANTÉ

**DANS LE** 

TIERS-MONDE

Nº SPÉCIAL - FÉVRIER 1984

16 PAGES - 10 F

ALAIN ROLLAT.

cédé à Lénine.

**EN VISITE A VIENNE** 

M. Mauroy félicite l'Autriche d'avoir su

« limiter les effets négatifs de la crise »

De notre envoyé spécial

crise plus ou moins aiguê dans les pays industrialisés, évolution du mar-ché pétrolier et affaiblissement de la position de l'OPEP, crise financière et même alimentaire de certains PVD. Il existe aussi, il faut bien le dire, un certains scepticisme dans les milieux intéresses, sur les possibilités de modifier, en cette periode électorale, l'attitude – négative – de l'adminis-tration républicaine à l'égard de né-gociations universelles Nord-Sud. Mais le président Reagan n'en avait-il pas accepté le principe lors des sommets de Cancun et de Versailles ? Durant son mandat, qui devrait s'achever normalement, à l'automne, M. Munoz Ledo voudrait parvenir à convaincre les Etats-Unis d'accepter, dans leur intérêt, de jouer le jeu. Sans doute compte-t-il, dans cet entreprise, s'appuyer sur l'expérience qu'ont les Mexicains des rapports. avec les Américains...

Le président des « 77 » voudrait également faire avancer les choses sous la présidence française de la Communauté européenne. C'est la Communauté européenne. C'est la France qui exprime à New-York la position communautaire. Montrant une certaine disponibilité, l'Europe des Dix cherche à obtenir des clarifications sur la position des « 77 ». Ceux-ci n'ont pas, au demeurant, rejeté le communiqué de Versailles (1982) dans lequel les sept grands pays industrialisés occidentaux et le Japon affirmaient que le projet que Japon affirmaient que le projet que présentaient à l'époque les PVD, ofprésentaient à l'époque les PVD, of-frait « une perspective positive pour la lancement des négociations globales et leur succès, sous réserve que l'indépendance des institutions spécialisées (Banque mondiale, FMI, Gatt...) soit garantie », mais ils ont demandé des éclaircissements. Pourtant les pays occidentaux - la France avait pris une part active à la rédaction de ce texte comme aux efforts pour le promouvoir - et notamment les Etats-Unis n'étaient jamais allés aussi loin. Mais les « 77 » ont estimé que l'insistance mise sur l'indépendance des agences speciali-sées était excessive. M. Munoz Ledo pense, nous a-t-il déclaré, qu'il y a eu « malentendu après Versailles » mais « qu'il faut aujourd'hui faire avancer les choses car toute avancée est un

Il a informé le président Mitterrand de l'évolution des contacts de New-York et des « possibilités qui s'ouvrent à nouveau ». La méthode pour laquelle il plaide est celle proposée leur compte par la majorité des pays non alignés: négociations globa en deux phases. Au cours de la première seraient traitées les questions urgentes que les pays du Nord et du Sud sont déjà convenus d'aborder et dont la solution pourrait aider à la relance de la croissance; la seconde, plus délicate, toucherait aux autres questions et notamment celle des réformes de structures des relations économiques internationales. Il s'agit en somme de marier les positions dé-gagées à Versailles et à New-Delhi. « Nous voulons créer une méthode de négociations, mettre en branle un mouvement, par la voie graduelle, pragmatique, tenant compte des rapports de forces », nous a encore dé-claré M. de Munoz Ledo, soulignant que M. Mitterrand s'est montré « intéressé ». L'idée d'une conférence monétaire et financière internationale, chère à l'inde — et à l'étude naie, chere a l'inde — et a l'étude dans plusieurs cadres — n'est pas pour autant abandonnée. Elle pourrait venir, le cas échéant, s'intégrer dans la seconde phase. Mais, pour l'heure, les PVD souhaiteraient, dans l'ansamble des congrès concerts au l'ensamble des congrès concerts au l'ensemble, des progrès concrets au chapitre des négociations globales. Il y va aussi de la crédibilité de ce pro-

GÉRARD VIRATELLE.

# **AFRIQUE**

# Angola LUANDA N'EXCLUT PAS

# L'ÉTABLISSEMENT DE RE-LATIONS DIPLOMATIQUES **AVEC WASHINGTON**

M. Lucio Lara, secrétaire du bureau politique du MPLA-Parti da
travail, a indiqué mercredi 22 février à Dakar que l'Angola n'était
pas opposé par principe à l'établissement de relations diplomatiques
avec les Etats-Unis. Il a cependant
aignté: Nous ne sommes pas ajouté: « Nous ne sommes pas pressés et n'admettrons pas de conditions préalables », faisant ainsi clairement allusion au retrait des clairement allusion au retrait des troupes cubaines d'Angola demandé par Washington. A ce propos, il a précisé: « Nous nous sommes tou-jours efforcés d'éviter une partici-pation directe de ces troupes dans le conflit pour empêcher son interna-tionalisation.

tionalisation. De son côté, le ministre angolais de l'intérieur, M. Alexandre « Kito » Rodrigues, a déclaré, mardi à Luanda, que le retrait des troupes cubaines n'avait pas été évoqué lors des négociations de Lusaka, le 16 février, avec une délégation sudafricaine et M. Chester Crocker, secrétaire d'Etat adjoint américain pour les affaires africaines. Ces conversations avaient abouti à un acconstitute de la conversations avaient abouti à un acconversations avaient abouti à un acconversations avaient abount a un ac-cord de « désengagement » des troupes sud-africaines du Sud ango-lais, qui, selon M. Rodrigues, « va créer les conditions » d'une recon-naissance mutuelle de l'Angola et des Etats-Unis.

Le ministre de l'intérieur a officiellement confirmé que l'Angola a accepté, avec l'accord de ce mouve-ment, de restreindre les activités de la SWAPO (Organisation du peuple du Sud-Ouest africain), sur son territoire, s'engageant à ce que les ritoire, s'engageant à ce que les seules forces angolaises occupent la région évacuée par les Sud-Africains, à condition que s'amorce la négociation le conflit namibien. M. Rodrigues a reconnu que les troupes de Pretoria avaient commencé à se retirer d'Angola.

M. Sam Nujoma, président de la M. Sam Nujoma, president de la SWAPO, a, pour sa part, estimé, mercredi à Ottawa que l'accord de Lusaka ne constituait pas un revers pour son mouvement. « Le quartier général provisoire de la SWAPO continuera à être basé en Angola», a-t-il ajouté, rappelant que toute « solution pacifique » au conflit na-mibien passe par l'application de la résolution 435 du Conseil de sécu-rité de l'ONU. Il a insisté sur la né-cessité d'électione d'ibras favier ns + libres, équitadémocratiques >. et M. Nujoma a été reçu, lors de son séjour au Canada, par le premier mi-nistre, M. Pierre Trudeau.

Le président de la Zambie, M. Kenneth Kaunda, s'adressant mardi aux ambassadeurs de Grèce, de Suède et du Danemark, venus ésenter leurs lettres de créance, a déclaré que . l'Afrique du Sud est un pays africain et qu'elle serait la bienvenue au sein des organisations africaines = (régionales et continentales), mais que son intégration dé-pend de sa « sincérité ». « Si elle est sincère dans son désir de quitter l'Angola, l'Afrique se montrera éga-lement sincère à son égard , a-t-il affurné. M. Kaunda n'a pas évoqué, comme il le faisait auparavant, la suppression de l'apartheid comme condition à l'intégration de l'Afrique du Sud dans les organisations contipentales, notamment l'OUA.

L'Unita a, par ailleurs, dans un communiqué diffusé à Lisbonne, affirmé que les autorités de Luanda avaient « massacré quairevingt-douze personnes entre le 10 et le 20 février. Quatorze Angolais auraient été, en outre, fusillés publiquement dans le village de Lena (province de Moxico). - (AFP. UPI, Reuter.)

# Tunisie

# Des militants islamistes appellent les étudiants à la grève

De notre coorrespondant

Tunis. - Une recrudescence d'agitation se manifeste depuis le début de la semaine à l'université de Tunis, à l'instigation des étudiants se éclamant du monvement de la tendance islamique. Dans plusieurs facultés, des cours ont dû être annulés.

Lors d'une conférence de presse, donnée mercredi 22 février à la faculté de droit, les porte-parole des étudiants contestataires, visages etudiants contestataires, visages masqués, ont expliqué que la grève à laquelle ils appelaient tous leurs ca-marades était organisée en signe de protestatation contre l'arrestation de militauts islamiques, après les émeutes de janvier contre l'augmentation du prix du pain. Selon eux. une cinquantaine de leurs amis, dont des étudiants, ont été interpellés et auraient subi des « violences ». En fait, depuis la rentrée de l'au-

tomne, l'université est épisodique-ment le théâtre de troubles, et les suites de - la révolte du pain » pa-

raissent n'être qu'un prétente à la poursuite de l'agisation. Selon des enseignants de la faculté de droit, un tiers seulement des cours prévus au programme out pu être donnés dans des conditions normales, et, 2 ce rythme, on voit mai comment les examens pourrout se dérouler en

A l'université, les étudiants politisés se partagent entre les militants du monvement islamique, les inicux organisés, et divers groupescules gauchistes. Si, par le passé, les deux tendances se sont souvent affrontées, elles semblent aujourd'hui faire cause commune. Face à cet acti-visme, qui revêt quelquefois des aspecis violents, les étudiants apoliti-ques, bien que nombreux, préférent généralement s'absteuir de se readre dans les facultés en période de ten-

MICHEL DEURE.

# Soudan

# DOUZE PERSONNES, DON'T CINQ EMPLOYÉS D'UNE SOCIÉTÉ FRANÇAISE, TUÉES DANS LE SUD PAR L'EXPLOSION D'UNE MINE

Khartoum (AFP). - Douze Soudanais, dont cinq employés de la Compagnie française de constructions internationales (CCI), ont été tués par l'explosion d'une mine dans la région du Haut-Nil, au Sud-Soudan, le 6 février dernier, a révélé un responsable militaire sondanais cité mercredi 22 février par la presse

Le général Mahmoud Moustafa, commandant de la région militaire du Haut-Nil, qui s'adressait à la presse mardi à Malakal, capitale régionale du Haut-Nil, a indiqué que cette mine avait été placée par les guérilleros du Front de libération du Soudan (FLS) et explosé au pas-sege du camion qui les transportait.

Le 10 février, un Australien avait été tué et six employés de la société française CCI avaient été pris ea otage - deux Français, un Ecossais, un Kényan, avec son épouse origi-naire d'Allemagne de l'Ouest et leur bébé - lors d'une attaque du FLS contre le camp de base du canal de Jonglei. Malgré les appels lancés par la CCL, on ignore toujours le sort de

L'entreprise française procédait, depuis 1978, à la construction du ca-nal de Jonglei, long de 350 kilomètres, destiné à amener l'eau des marais du Sud dans le cours principal du Nil pour accroître l'approvisionnement en eau du Soudan et de l'Egypte. Les travaux de construction du canal ont été interromptis à la suite d'une série d'accrochage qui ont débuté en novembre dernier.

# Sénégal

# PARIS A ACCORDE A DAKAR UNE AIDE BUDGÉTAIRE **DE 200 MILLIONS DE FRANCS**

Le septième comité ministériel franco-sénégalais qui s'est réuni à Paris du 15 au 17 février a approuvé un programme d'investissement au Sénégal ainsi qu'une Sénégal ainsi qu'une aide exception-nelle visant au rétablissement de l'équilibre budgétaire de ce pays. Selon le communiqué conjoint publié lundi 20 février, ce programme d'investissement portera en particulier sur le développement de la production minière et - la pour d'un plan énergétique vis duire le montant de la facture pétrolière . Une aide alimentaire de 10 000 tonnes de blé sera également livrée au Sénégal en 1984.

D'autre part, les deux pays ont décidé de poursuivre la réduction progressive de l'assistance technique entamée en 1982. Mille deux cent quatre-vingts coopérants français sont actuellement au Sénégal. La réduction des effectifs est prévue au rythme de quarre vingres coopérants chaque sunée

Après la réunion, le ministre du plan et de la coopération du Sénégal, Cheikit Hamitton Kane, avait indiqué que le montant de l'assistance française pour l'année 1984. 1985 s'élèverait à 3,4 milliards de francs CFA (68 millions de francs) auxquels s'ajouteront 10 milliards de francs CFA (200 millions de francs) accordés au Trésor sénégalais dans le cadre d'un . pret d'ajustement structurel » pour faire face

# **EUROPE**

# URSS

# Selon un ancien diplomate soviétique

# M. TCHERNENKO **EST & EXIGEANT** AUTORITAIRE FT ARROGANT >

M. Tchemenko c ne m'a pas impressionné comme un brillent intellectuel, mais comme un homme pragmatique et direct qui sait ce qu'il veut. Il est exigeant, brutal, autoritaire, arrogant et dictatorial, et se confience en lui est immense. [...] Tactume en général, il e tendance à parler en general, il e calcine plusses raides et sixuptes; il in-terrompt fréquentment les au-terror les chaîns à ses subordonnés ».

Cet éclairage sur la personné du nouveau secrétaire général du PC soviétique ast apporté par NL Arkadi Chevichenko, cet ancien collaborateur da M. Gromyko passé à l'Ouest en 1978, alors qu'il était secrétaire général adjoint de l'ONU. Dans deux articles publiés par le New York Times, M. Chevichenko relava encore que Sousiov et Kossyguine (important membres du Politouro jusqu'à la fin des années 70), « considéraient Tchernenko comme un parvenu, un homme non qualifié pour se joindre à leur groupe et encore moins pour devenir le chef » et que les mêmes, avec M. Gramyko, « méprisaient » l'habitude qu'il avait dans le passé de passer des soirées « lourdement arrosées » en compagnie de Brejnev.

Toujours selon M. Chevtchenko, le nouveau numéro un du Kremlin a fait un voyage à New-York au milieu des années 70 « pour examiner le fonctionnement des Nations unies sur le plan de la procédure et la tenue de leurs réunions ». Jusqu'à présent, on ne connaissait des voyages à l'étranger de M. Tchemenko que caux qu'il a faits en Finlande en 1975, puis au Darlemark, en Grèce, en Bulgarie, en Autriche, à Cube et en France, généralement à l'occa-sion de contras des PC locaux.

# LE MAL AFRICAIN

— (Publicité) —

L'Afrique à l'heure des vivi tés deux le 00 de février (158) da mensari AFRICA ... ie maga zine édité en Afrique. A lire atrol : La grande collec

des manigrès : Gaben : France les desseus de l'affaire ; Senegal; L'intere de la décrispation, et. La Casamance après la Tourmente ; Côte d'Iveire : électricité, le faute à mai ? : Les recognit de policitant en Afri-Masters to 140mm coupe Em vente en France, Soisse Belgique et USA Abit 120 Fr AFRICA SP. 1826 -Daker



yo:chane

10 8E M

- 1 THE v =¥ ₽ 14 P. W. 

7.00 and the Late of the state of th

STOTES OF BUILDING and the second section of the s right has a galler with Mariana 🉀 Tomas and Sales Davids haria The second second

radiin — Saye<del>sing</del>r Andrew - Mag And the the safety n Transport (1996) Per Die auffen fig. Service of the servic South autor d The Property of the State of th the day is call A COLUMN ! The second second second

# Le Monde

# politique

# Le CERES reprend sa liberté de parole

# M. Motchane attaque vivement la politique de M. Delors

Après la pause relative qui avait suivi l'adoption d'une motion de synthèse au congrès socialiste de Bourg-ea-Bresse, en octobre 1983, la poursuite de la politique de rigneur semble avoir, maintenant, décidé le CERES à reprendre sa liberté de parole. Le mméro de mars du mensuel En Jen comprend plusieurs contributions critiques à l'endroit de cette politique de rigneur, et, notamment, un éditorial de M. Didier Motchane, membre du secrétariat national du PS, qui attaque vivement l'action de M. Jacques Delors, ministre de l'économie, des finances et du budget, et

s'interroge sur la cohérence de la démarche du 2011vernement avec « la logique des choix exprimés par la motion » de Bourg-en-Bresse.

La force des attaques du CERES contre la politique d'austérité pourrait avoir pour conséquence no-tamment de laisser le PCF libre de hausser le tou sans être accusé, pour autant, de mettre en cause la solidarité de la majorité.

M. Didier Motchane écrit dans son éditorial : « Quel rapport y a-t-il et la logique des choix exprimés par la motion socialiste de Bourg en-Bresse? Lorsque les ministres font plus attention (...) aux édito-riaux du Figaro et du Wall Street Journal qu'à ceux de l'Unité, on ne s'étonnera pas que les militants so-cialistes (...) se sentent réduits au rôle de spectateurs. »

M. Motchane met en cause M. Jacques Delors, ministre de l'économie, des finances et du budget, puis il écrit : « La gauche transsexuelle (...) est en train de passer, sous nos yeux, du libéralisme hon-teux au libéralisme satisfait. Nous pouvons donc rendre grâce à la prescience d'Alain Touraine, qui constate que la gauche est arrivée à point en France pour prendre congé du socialisme. (...) Les idées de la deuxième gauche sont au pouvoir avec les hommes de la première, ce qui ne laisse pas de causer aux un et aux autres quelques aigreurs d'es-

M. Motchane continue : « Ce n'est pas seulement l'économie, c'est la société tout entière qui est menacée d'asphyxie, si la gauche acceptait un peu plus longtemps encore de se laisser étouffer. (...) Faute

• Le 6 février et l'ARAC. -Après la diffusion d'informations et de documents filmés relatifs à la journée du 6 février 1934 - évoquée pour son cinquantième anniversaire, - le secrétariat de l'Association républicaine des anciens combattants (ARAC) «s'inscrit en faux » contre les assertions « suivant lesquelles les militants de l'ARAC se seraient trouvés aux côtés des fascistes lors de l'émeute du 6 février 1934. La vérité est exactement le contraire. Les militants de l'ARAC étaient bien dans la rue le 6 février 1934, mais dans le cadre d'une contremanifestation destinée à faire échec au coup de force fasciste.

- Leur présence avait également pour but de démontrer qu'il était faux d'affirmer qu'avec la participation de l'UNC les anciens combattants étaient derrière les ligues factieuses, mais qu'il existait des anciens combattants républicains fermement résolus à défendre la ré-

Nouvelles hospitalisations chez les grevistes de la faim de Rovonne. - Trois des Basques espagnols qui font à Bayonne une grève de la faim depuis le 20 janvier pour obtenir le statut de réfugiés politiques, ont été hospitalisés mercredi 22 février. Six autres l'avaient été au début de la semaine, dont deux seulement ont accepté de se réalimenter. Les vingt-sept personnes qui demeurent dans la cathédrale ont fait savoir qu'aucune négociation avec l'administration française ne permettait d'envisager la fin du

d'assumer son propre projet, le changement auquel la gauche convie les Français prend la sigure de la fatalité. (...) La gauche risque de découvrir un beau matin que le mutisme délibéré de ses partis et l'atonie de ses parlementaires au-ront laissé le corps social sans re-lais politique réel, et, donc, à la merci des pressions conjuguées des couloirs et de la rue. (...)

» Ou bien la gauche, en quelques années, finira par adapter sa straté-gie parlementaire au tête-à-queue politique qu'elle est en train d'effectuer en ce moment. Ou bien elle reprendra sa route, celle du projet so-cialiste pour les années 80. La gauche peut-elle réussir ce qui a conduit Giscard à sa perte : gouverner la France au centre, diviser la droite au prix de son propre éclatement? C'est un autre choix politique et c'est la même erreur. »

Pour sa part, sous le titre « Restructuration et croissance », M. André Griebine, maître de conférences à l'Institut d'études politiques de Paris, propose une stratégie économique de rechange à la politique d'austérité du gouvernement tout en rejetant l'idée d'une politique de relance par la consommation. Une telle relance, souligne M. Grjebine, rendrait « inévitable un accroissement brutal des importations ».

Pour M. Grjebine, • restructurations industrielles et politique d'austérité sont, en fait, des stratégies contradictoires ». La mise en cenvre d'une politique d'austérité entraîne, en effet, seion le raisonnement de l'auteur, un fléchissement des investissements des entreprises, dans la mesure où elle prive ces der-nières de leur principale motivation pour investir : une demande en expansion. On assiste donc à un vieil-lissement de l'appareil productif, qui va à l'encontre de l'objectif de restauration de la compétitivité des entreprises. Au passage, M. Grjebine observe que la reprise américaine est le fruit, non de l'austérité, mais de l'abandon de l'austérité.

Le pouvoir socialiste peut être tenté, selon l'auteur, de compenser les conséquences sociales de l'adaptation par la crise, par une multiplication de mesures sociales, qui, en se substituant aux mécanismes économiques « bloqués » par l'austérité, peuvent entraîner de effets pervers : il en est ainsi, seion M. Grjebine, de la réduction du temps de travail, qui, dans un contexte récessif, risquerait d'entrafner, dans une spirale à la baissse, production, masse salariale et demande.

L'auteur prône donc une stratégie de « nouvelle croissance », compatible avec une réduction simultanée de la contrainte extérieure et de l'inflation. Cette stratégie repose sur le développement d'investissements économisateurs d'importations » (notamment énergétiques) et sur un « désendettement massif » des entreprises. L'auteur propose, pour ce

faire, un dispositif comprenant une réforme de la fiscalité des entreprises, un renforcement du . pou voir monétaire » de l'Etat et une refonte du budget de l'Etat, notamment en séparant institution-nellement les « dépenses publiques directement productives et les au-tres ». L'ensemble de ces mesures devrait avoir pour effet, selon l'au-teur, de rétablir la confiance de

### L'exemple de M. Pinav

l'opinion, et, notamment, des mi-lieux d'affaires.

« Il s'agit donc pour le gouverne-ment, conclut l'auteur, d'imiter M. Antoine Pinay qui, au début des amées 50, faisait de grands dis-cours sur l'orthodoxie budgétaire, pendant que, de manière moins voyante, la Caisse des dépôts sinançait massivement la reconstruction. De même conviendrait-il peut-être de retenir la leçon de l'expérience reaganienne actuelle, qui combine, avec succès, un discours éminem ment orthodoxe, assurant la confiance des milieux d'affaires, et une politique de relance qui se situe aux antipodes de ce discours. A moins que, prenant le taureau par les cornes, le gouvernement prenne le risque de parler vrai tout en agissant juste, c'est-à-dire d'expliquer clairement au pays la nécessité d'une nouvelle politique économi-

Enfin. M. Jean-Pierre Chevènement, dans le même numéro d'En Jeu, présente le manifeste du club République moderne, dont il avait annoncé la création au début de l'année (le Monde du 27 janvier). Ce manifeste s'articule autour de six idées-forces: « Ouvrir la société aux jeunes (...). Cultiver notre principale richesse: l'intelligence (...). Maintenir et fortifier, sur le plan technologique, culturel, militaire, l'indéesse desse de la partir l'indéesse de l'indéesse de la partir l'indéesse de la par l'Indépendance du pays (...). Faire de la France la troisième puissance scientifique mondiale et promouvoir, ainsi, l'indépendance d'un pôle technologique européen, équilibrant la puissance des pôles américain et japonais (...). Construire l'Europe du possible, avec les nations et non contre elles (...). Forger une nou-velle conscience planetaire, condition du développement du tiers-monde et du dépassement des blocs. >

hors de France Le Monde présente une Sélection

Ils y trouverent une sélection des informations, commentaires et critiques parus dans leur quotidien.

hebdomadaire

La préparation

TRACTATIONS A L'UDF

# des élections européennes

Réuni ce jeudi 23 février, le bureau politique de l'UDF devait r la délicate question de la répartition des places attribuées aux représentants des différentes composantes de la confédération sur la liste européenne conduite par M= Simone Veil. Le RPR et l'UDF espèrent obtenir une quarantaine d'élus à l'Assemblée de Strasbourg.

Les candidats du parti de M. Jacques Chirac seront élus par les délégués au «congrès extraordinaire», qui se tiendra à Paris le 3 mars, sur une liste de quelque cent dix postulants dressée par la commission exécutive du mouvement. A l'UDF, les différentes composantes ont, à l'exception du PR, choisi leurs candidats. Le comité exécutif du Parti radical a, le premier, désigné six des siens, mais seuls deux ou trois d'entre eux ont l'espoir d'être retenus (le Monde du 14 février).

Au CDS, le conseil politique, dans un vote par correspondance, a sélectionné vingt candidats sur une liste de quatre-vingt-deux. Sont Bernard-Reymond, ancien secrétaire d'Etat aux affaires européennes Jacques Mallet, secrétaire national : Jean-Pierre Abelin, président des Jeunes démocrates sociaux: Roger Partrat, vice-président du CDS; Pierre Pflimlin, premier viceprésident de l'Assemblée de Strasbourg; Jean-Marie Vanlerenberghe, délégué régional du Nord-Pas-de-Calais, et Yves Pozzo Di Borgo, secrétaire national de l'UDF. La candidature de M. Jean Lecanuet n'a pas été soumise au vote des

Les clubs Perspectives et Réalités, ont retenu cing candidats, mais seul leur président, M. Jean-François Deniau, arrivé en tête, est assuré d'être sur la liste de Mme Veil.

Les adhérents directs proposent M. Michel Pinton, ancien secrétaire général de l'UDF, tandis que le PSD veut sauver le siège de M. Georges Donnez, membre sortant de l'Assemblée des communautés. Le PR devait décider, jeudi matin, lors de la réunion de son bureau politique, de la procédure qu'il adoptera : avec une procédure démocratique (c'est-à-dire un vote du comité directeur), il prend le risque de mettre en difficulté M. Michel Poniatowski, sortant, M. Roger Chinaud, candidat; on encore M. Claude Wolff, député du Puy-de-Dôme, qui s'il était élu à Strasbourg pourrait abandonner son siège de député, que de conquérir. Pour éviter de tels ris-ques, le RP pourrait décider de procéder en petit comité à la sélection

L'UDF, qui compte vingt-cinq sortant à l'Assemblée de Strasbourg. devra se livrer à de savants dosages pour sélectionner ses vingt candidats en position d'être élus le 17 juin, le choix est d'autant plus difficile qu'elle voudrait aussi laisser de la place à quelques personnalités extérieures, telles M. Robert Hersant, par exemple. Il est peu probable que la composition de cette liste, soit comme avant le 3 mars, date du congrès extraordinaire du RPR.

# Le nouveau Chirac

La déclaration de M. Jacques Chirac - personne n'a intérêt au désordre, les routiers doivent surmonter leur mécontentement (le Monde du 23 février) - mérite qu'on s'y arrête. Elle symbolise parfaitement, par sa tonalité apaisante, le nouveau Chirac. Sa stratégie vise à répondre à deux de ses principales faiblesses, à savoir : M. Chirac est un diviseur taing contre M. Chaban-Delmas en 1974. l'antigiscardisme avant 1981) ; il est aussi un agité (version giscardienne), voire un fac-

tieux (version de gauche). Que se passe-t-il aujourd'hui ? Le même M. Chirac se fait le chantre de l'union, à la faveur des élections européennes, et saisit le conflit des routiers pour se poser en homme ponderé.

Le comportement du président du RPR qui, le premier, a prôné la liste unique de l'opposi-tion autour de Mme Veil vise en quelque sorte à effacer, aux yeux d'un électorat qui aspire à l'unité, la « trahison » de la période 1976-1981. Elle permet aussi à M. Chirac de s'abriter, et de profiter de l'image rassurante et séduisante de Mme Veil.

En outre, la faiblesse actuelle de M. Giscard d'Estaing, attemt par l'affaire des avions renifieurs. l'égard du scrutin auronéen et le désarroi de l'UDF lui facilitent les choses. Au fond, M. Chirac avait. dans cette affaire, peu de choses à faire, mais il l'a bien fait.

Il en va de même du conflit des routiers où c'est lui qui appelle au calme, qui se montre responsable, alors que, parmi ses troupes figurent des gens qui d'en découdre avec la gauche. Jusqu'à présent, M. Chirac, tel un cavalier prompt à sauter de nouveaux obstacles, avait coutume de trébucher. Voilà qu'il se met à faire des sans-faute.

Cette habileté, au demeurant logique — qui s'étonnera que M. Chirac n'aime pas le désordre ? — a également une origine quasi institutionnelle, l'autre

étant dictée par l'expérience. L'élection du président de la République au suffrage universel a, entre autres vertus, un pouvoir stabilisateur. Pour être élu, il faut en effet rassembler au-delà de son propre camp, donc rassurer sont pas acquis. Cela oblige à la prudence. Cette élection joue aussi le rôle d'un amortisseur : par les pouvoirs qu'elle confie au chef de l'Etat, elle fait de ce dernier, en cas de coup dur, un rempart de l'ordre et de la légalité qu'il est imprudent de mettre en

Précisément, l'expérience montre qu'à vouloir donner un tour directement politique à des ou bien à vouloir les récupérer trop tot, on court le risque soit de tuer le mouvement, soit de se tuer soi-même. La récupération, par le PCF, des grèves de 1947, a créé une situation que certains ont décrit comme insurrectionnelle, conduisant au départ des à une répression sévère par le gouvernement socialiste. L'attitude de la FGDS et celle de M. Mitterrand lui-même en mai 1968 l'ont empêché d'être can-didat à l'élection présidentielle de 1969.

Tous ces facteurs incitent donc M. Chirac à prendre une pose avantageuse. Accompagner le mouvement sans en prendre la tête, c'est la meilleure manière de tirer tout le bénéfice possible d'une agitation qui touche une partie de son électorat.

M. Bernard Pons, il est vrai, choisit de conforter celle-ci en comparant la situation présente à celle de mai 1968. Le double langage n'est pas loin.

69 F

J.-M. COLOMBANI.

# Maschino



Voulez-vous vraiment des enfants idiots?





# AIR FRANCE Vacances

Hita days and the second the training Bath Tables of الد ج: الجناز والرخط : 🌬

URSS

Sept Table

Calorate Ordina

N. TERM

EST (EXEM)

**新** 图 8

1000

Transfer

A SECTION OF

Service of the property

्राप्तः । स्वार

The Part of Line

ATOT SEE 2: Selver & Paris

4 25° 50 1186 Let The B

Service Services

Marie de la Lac The second of the ESTA ANTHONY And the second difficulting on Bras Cregor وستهج a tiplige forger and **1997 年 1998年 19**9 The state of the s A 2016 62 AND SHARE OF A Marine ton E CANTER OF SE The second second

Tunisin

mantants islamistes

unt las étudiants à la grève

MS XX **经专题** 意義選の表記を 篷 繁悲 科語 整理權 動形 a State of the **我投资的** 

👼 🏭 ವಿಶ್ವವಾಗಿ

Part of the

the state of the

\* The Section 1. 11

property of the second Franklin Street The same of المستالة بتعالم Maria de la compania del compania del compania de la compania del compania de la compania de la compania del compania de la compania de la compania de la compania de la compania del compa The second second 4 Sec. 31.

**建**如""

養軍 あいしょ AND THE STATE OF T CONTRACT TO THE PARTY OF THE PA Maria Comment · 建油水水流 the state of the same

MARIE TANTA

340 - 82 - 100 April 1991 \$ \$ 100 mg 1,745 mg 1.00 Berthe Column was - 1 A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH William Commence in Stage of Fig. <del>Graphesi</del> in a and the second **医皮肤** 中心的 Entre de la laction de The second of the second 

المراج ويتريق أيهيه 10 mm - C. S. S. S. S. S. W. A STATE OF THE STA A Property of

and the second The Late of CONTRACTOR OF SET A ...... E SECTION SEED AS Statement Statement The state of the s et entre en

# **POLITIQUE**

# Manifestation à Draguignan après l'attentat contre M. Soldani

De notre correspondant

dont a été victime, dans la nuit du 21 au 22 février. M. Édouard Soldani, sénateur socialiste, président du conseil général, âgé de soixantetreize ans, candidat aux élections municipales de Draguignan à la tête de la liste Rassemblement et union de tous les démocrates pour Draguiont manifeste dans le silence, mercredi 22 février dans l'après-midi.

Cette manifestation, la plus importante depuis celle qu'avait provoquée le transfert de la préfecture à Toulon en 1974, répondait à l'appel des colistiers de M. Soldani et du comité de soutien. Aucun slogan, aucune banderole, mais l'indignation se lisait sur tous les visages. A la tête du cortège, les colistiers de M. Soldani et de nombreuses personnalités politiques régionales: M. Michel Pezet, président du conseil régional; MM. Alain Hautecœur et Guy Durbec, députés du Var; M™ Geneviève Le Bellegou-Beguin et M. Maurice Janetti, sénateurs, et de nombreux maires du département.

La manifestation s'est déroulée sans aucun incident; tous les commercants de la ville avaient fermé leurs magasins. Seul un bref discours, celui de M. Yves Rosé, qui, au nom de ses collègues candidats. demanda de « conserver le calme impressionnant et le silence que vous avez opposé à la violence qui

La tension est certes encore vive. Un important dispositif de sécurité reste en place, les patrouilles de CRS surveillant discrètement les permanences de MM. Soldani et Jean-Paul Claustres, tête de liste de l'opposition. De très nombreux communiqués et télégrammes, émanant des syndicats et organisations syndicales, condamnent tous cet acte de violence inqualifiable.

M. Soldani a été opéré avec succès à Marseille. Les médecins ont constaté, au cours d'une délicate sont passés qu'à quelques centimètres de la carotide. Une quarantaine de plombs de 8 et 9 ont été extraits de la tête de l'humérus.

Sur le plan judiciaire, l'enquête s'annouce très délicate. Les inspec-

# Dimanche 26 février CÉRÉMONIE **AU MONT-VALÉRIEN** A LA MÉMOIRE **DE MANOUCHIAN**

Une cérémonie à la mémoire de Missak Manouchian et de ses vingtdeux camarades, fusillés en 1944, aura lieu le dimanche 26 février à partir de 16 heures, au Mont-Valérien.

MM. Roland Dumas, ministre des assaires européennes, représentera le président de la République, en compagnie de MM. Jean Gatel, secrétaire d'Etat à la désense, et Jean Laurain, secrétaire d'Etat aux an-

Draguignan. - Après l'attentat teurs du SRPJ de Toulon ont procédé, dans la journée de mercredi, à de nombreuses investigations sur le terrain. M. Claustres et un de ses colistiers, M. Jean-Louis Hermet, ont été longuement entendus par les enqueteurs. Lors d'une conference de presse tenue le 21, M. Claustres avait déclaré qu'il possédait des informations transmises par les responsables nationaux de la police, ainsi que des personnes proches du Parti socialiste, laissant craindre des incidents très sérieux et en particulier un plasticage. Aucune informa-

tion n'a filtré de cette audition. Selon certaines rumeurs, l'attentat contre M. Soldani serait l'acte d'une personne isolée. Une seule certitude résulte des constatations matérielles : il y a bien eu deux coups de seu, dont l'un à petits plombs et le second à chevrotines, tirés, à courtes distances de la voiture.

Au cours d'une reconstitution, M. Mauggieri, chauffeur de M. Soldani, a confirmé la thèse d'un guetapens, réitérant ses déclarations faites le soir même du drame : il a vu deux hommes bondir devant la voiture officielle du président du

JEAN-PAUL GIRAUD.

Demain à Lille et à Versailles ?

# Le communiqué officiel du conseil des ministres

Le conseil des ministres s'est réuni, le mercredi 22 février, au palais de l'Elysée, sous la présidence de M. François Mitter-rand. Le communiqué suivant a été pablié :

Le ministre des transports a présenté une communication sur les négociations qu'il a conduites avec les représentants des transporteurs routiers. Le conseil des ministres a approuvé l'action du ministre des transports, les propositions faites et le calendrier de leur mise en œuvre. Les mesures arrêtées concernent, en particulier, l'amélioration des conditions de la circulation internationale du transport routier et le règlement des situations créées par les événements récents. Elles témoignent clairement de la volonté du gouverne-ment d'aborder, avec un esprit constructif et positif, les problèmes concrets posés et d'y répondre dans le cadre de l'orientation générale de sa politique.

Au moment où le pays est engagé dans un important effort de redressement, le gouvernement souligne que l'ensemble des catégories socio-professionnelles sont appelées à contribuer à la réussite de cet effort. La poursuite des barrages de voies de communication ferait obstacle à toute évolution des discussions, et la liberté de circulation doit être

Manifestations pour l'enseignement privé : au cœur ou en tête de ces manifestations, sur les

Par leur présence dans ces manifestations et quels que soient leurs intentions et leurs discours,

Les « cathos de la laïque » ne peuvent accepter cette marginalisation de fait. Ils doivant, eux aussi.

faire entendre leur voix. C'est pourquoi l'hebdomadaire Témoignage Chrétien les invite à signer

tribunes, parlois parmi les orateurs, des évêques. A Bordeaux, à Toulouse, à Lyon, à Rennes,

APPEL AUX EVÊQUES DE FRANCE

ces évêques apparaissent comme privilégiant l'enseignement privé.

élèves, anciens élèves, enseignants et parents d'élèves de l'enseignement

nous reconnaissons à chacun le droit de choisir librement le mode d'éduca-

nous reconnaissons également le droit pour chacun d'exprimer set opinion

cependant, nous constatons que la présence d'évêques à la tête ou au sein

des manifestations en faveur de l'école privee conduit l'opinion publique à

considérer que, quelles que soient leurs intentions, ces évêques privilégient

Notre présence de chrétiens dans l'enseignément public apparaît ainsi désa-

Nous ne nions pas la nécessité de rénover cet enseignement public mais

Nous avons fait nôtre, à l'école, l'invitation conciliaire de « présence au

monde » et nous n'acceptons pas d'être considérés comme des chrétiens de

Nous demandons solennellement à tous les évêgues d'être et de demeure

cette campagne à l'ordre de « FGTC », CCP 3109-84 C. Paris

vouée, comme apparaît déconsidére l'enseignement public lui-même.

tion et les établissements scolaires qui lus conviennent ;

en usant éventuellement de la liberté de manifestation ;

l'enseignement privé au détriment de l'enseignement public.

nous en affirmons la valeur fondamentale.

les pasteurs de toute l'Eglise.

econde zone attachés à un enseignement au rabais

• RECHERCHE INDUSTRIELLE Le ministre de l'industrie et de la

recherche a présenté au conseil des ministres une communication sur le développement de la recherche industrielle. Celle-ci, effectuée dans les entreprises, est au cœur de l'effort de développement et de modernisation de notre industrie. Les mesures prévues en sa faveur répondent à trois priorités :

1) Améliorer la formation des ingénieurs et techniciens. - La focmation initiale et permanente des ingénieurs à la recherche, à l'innova-tion et aux technologies nouvelles sera développée. Les organismes publics de recherche, les écoles et les universités pourront recevoir des ingénieurs et des techniciens de l'industrie en stage de formation permanente. Les bourses permettant aux entreprises, spécialement aux petites et moyennes entreprises, de recruter du personnel formé par la recherche, seront doublées en 1984. Les créations d'entreprises par les élèves des écoles d'ingénieurs seront encouragées;

2) Renforcer le\_couplage recherche-industrie. - Tout en veil-lant à la poursuite de leur mission première de recherche fondamen tale, les organismes publics de recherche consacreront des movens accrus à la valorisation de leurs recherches dans l'industrie, à la

( ) ('accepte que mon nom

L Je demande à conserver

soit rendu public

l'anonymat,

création de produits nouveaux et au conseil des entreprises. Quatre programmes pluriannuels de recherche technique portant sur les nouveaux matériaux, les techniques de sou-dure et de collage, le trainement des surfaces et les lasers industriels seront lancés des 1984. Ils associoront organismes publics de recher-che, établissements d'enseignement, laboratoires et entreprises :

3) Orienter les aides publiques vers la recherche industrielle. Les aides du Fonds de la recherche et de l'Agence française pour la maîtrise de l'énergie seront davantage orien-tées vers les entreprises, notamment les PMI. La coopération eatre les petites et moyennes entreprises et les grands groupes industriels sera encouragée. Les sociétés de recherche sons contrat et les centres de recherche collective bénéficieront d'un soutien financier accru. Les entreprises pourront amortir fiscalement leurs dépenses de recherche dans l'année.

(Voir page 21.)

### • INSTITUT DE L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE

Le secrétaire d'État chargé de la famille, de la population et des travailleurs immigrés a présenté une communication relative à la création de l'Institut de l'enfance et de la famille. Cet établissement public, qui sera installé très prochainement, aura deux objectifs : '

- Promouvoir la recherche et le dialogue sur toutes les questions tou-chant à l'enfance et à l'évolution des phénomènes familiaux ;

- Diffuser le résultat de ses travaux, tant auprès de l'opinion que des responsables de la politique familiale.

L'Institut de l'enfance et de la famille associera largement à ses travaux les mouvements sociaix et familiaux, les chercheurs, responsa-bles, élus et praticiens. Sa création s'inscrit dans le cadre du programme d'exécution prioritaire du IX- Plan: assurer un environne-ment favorable à la famille et à la

### POLLUTION ATMOSPHERIQUE

Le secrétaire d'Etat auprès du premier ministre, chargé de l'envi-romement et de la qualité de la vie, a présenté au conseil des ministres une communication sur la lutte contre la pollution atmosphérique.

Des résultats significatifs out été obtenus en ce qui concerne tant la réduction des émissions polluantes que l'amélioration de la qualité de l'air. Mais des efforts importants restent à accomplir : nos forêts, après celles des pays voisins, com-mencent à sonffrir de l'action des pluies acides; l'air de nos villes est encore trop poliué; la réduction de la pollution industrielle doit être

Le gouvernement s'est fixé les objectifs suivants:

- Réduction de 50 % des émis sions annuelles de dioxyde de soufre entre 1980 et 1990; le gouvernement œuvrera asia d'obtenir un engagement des autres pays pour développer une politique internationale cohérente sur la réduction des pollutions transfrontières;

- Renforcement de la surveil-lance de l'état des forêts et accélération des recherches sur les conséquences des pluies acides;

- Etude, dans le cadre européen des mesures visant à l'économie d'énergie et à l'harmonisation de la limitation de vitesse, en liaison avec la réduction de la pollution automo bile (plomb, monoxyde de carbone,

hydrocarbures):

- Développement de l'industrie française de la dépollation

Enfin, le gouvernement éncour gera l'information de public sur toutes les questions liées à la politi-tion atmosphérique. Les effets de la pollution de l'air, à l'intérieur des ocanx comme dans l'environne ment, feront l'objet de recherches convelles concernant, en particulier la senté et les végétaux

CREDIT MARITIME

Le ministre de l'économie, des finances et du budges à rathemé du conseil des ministres un projet de loi modifiant la loi du 11 millet 1975.

Ce texte permettra an cuedit maritime, tout en demeurant affilié au réseau de la Caisse centrale de crédit coopératif de se dotte d'ane société centrale, chargés de définir sa politique commerciale propre, de centraliser ses succédents de pas-sources, de gérts des services d'intésources, de géres des services d'autirêt commun et d'assurer la constigution limencière, et comptable enjeles caisses régionales et insus appoint.
Par affleurs, ce projet de loi, tout en
réaffirmant la mission prioritaire de
crédit maritime matuel au service
de la pêche maritime et du l'économie du littoral, lui ouvre la possibilité d'effectuer toutes opérations de
banque en laveur de set sociétaires
et de ceux de la Cuisse contrale de
grédit comératif. 

1.5

.....

3

1 P. P.

# VACCINATION ANTIVARIOLIQUE

Le secrétaire d'Etat charge de la Le secretaire d'Etal charge de la santé a présenté an couseil des ministres un projet de la relatif à la vaccination antivariolique. Ce projet complète les dispositions de la loi du 2 juillet 1979, qui avait suspendr l'obligation de primo-vaccination antivariolique des jeunes enfants, mais avait laissé salusister des obligations de resecrimation des periodes des primos de periode des obligations de resecrimation des periodes des periodes des periodes des periodes de periodes des periodes des periodes des periodes de gations de revaccination des per-sonnes déjà vaccinées et de vaccine-tion des personnels de samé.

L'éradication de la variole a été constatée par la XXXIII Assem-blée mondiale de la santé en 1980. Un recul de quatre amées supplé-mentaires confirme qu'aucra cas de variole n'a été déclaré dans le monde. Compte tem de cette situation, le gouvernement a décidé da suspendre, sant limite dans le temps, mute obligation de vaccination ou revaccination. Toutefois, les dispositions législatives permettant de ren-dre à nouveau obligatoire la vaccination en cas de menace d'émidémie ou d'épidémie de variole sont maintenues. Un stock de vaccin restera dis-ponible à cet effet.

### . CONVENTIONS INTERNATIONALES

Le ministre des relations extérieures a présenté sa conseil des ministres deux projets de loi autori-sant l'approbation de conventions d'une part, l'Espagne et l'italie, d'autre part, sur le règlement de

· La loi sur la presse au nat. - M. Charles Pasqua, président da groupe RPR da Sénat, a été élu mercredi 22 février, président de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi sur la presse adopté par l'Assemblée nationale. M. Jean Cluzel (sénateur contriste de l'Allier) a été désigné comme repportent de cette commission du comprend vingt-quatre membres issus des groupes de la majorité et de l'opposition et commencers ses auditions debut avril

· L'élection au conseil d'admi mistration de l'Association des maires du Nord. - L'opposition est désormais majoritaire au conseil d'administration de l'Association des maires du département du Nord, qui était depuis sa création, il y a une trentaine d'années, présidée par un socialiste. En dépit des changements intervenus au lendemain des élections municipales de mars 983, l'Association des maires du Nord n'avait pas procédé au renouvellement de son coasei d'adminis-tration et de son bureza. Ancun accord n'ayant été réalisé coure les différentes formations politiques pour un renouvellement concerté, il a fallu recourir à mie élection qui a

a falla recourir à me dicction qui a cu lieu le 22 février.

La liste d'union de l'opposition tentium par M. Jéonnes Legendre, paerre (R.P.R.) de Cambrai, a obtenu 261 voir (61.22 % die suffrages exprainés) et 16 suges; celle du parti socialiste 116 voir (25.27 %) et 7 siégés; celle du parti communiste 62 sois (11.50 %), et 1 siéges. Le nouveau bureau de l'Association sera constriné le 1<sup>re</sup> mass. Conformément à l'accord contin entre le R.P.R. ment à l'accord contin entre le RPR el TDDF, la présidence devrait reve in 1 M. Georges Delfosse, député (CPF CDS), maire de Lambersart, et le poste de secrétaire général à M. Mariana Lagendre (RPR), maire de Cambras..../Corress.)





ell des ministre

de the state of th

. And Sales and the THE CH

The second secon

All the second

Mary Party States

14.4. T. ...

The state of the s

المستنب فت المستنب

A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH

and Green more

And the second of the

the sales of

A STATE OF THE PARTY

20 35 20 ........

A THE WALL TO

a della co

ب مد والمنظم التعلق

THE PARTY

Statistics The Land of the Control

. ٠٠ - ٠٠ شينانات الكيارية

£644 -> + + :

ا - سرا الم ترجيع لينيا المنظمة

angle of the

्रेड्डिक्ट**स्ट**ाइट जा राज्याच्या

4 5-15 De .

देश<mark>्चेत्रंकार</mark>ीयाः चंत्रः ः

Sale and the contract of

<del>a dan</del>

Sept age sales

A PROPERTY OF THE PERSON NAMED IN

Maria Comment

AND THE <del>[]</del>

Andrew St. St. Co.

E. W. W. 100 m

\*\*\*\*\* AND AND A E STATE OF THE STA التساكم فهم 

\*\* \*

اندائيد ديد

27.2

Mary delle

Marian San

AND THE PERSON NAMED IN

<del>漢的</del>的語音 William Control

**\*\*\***\*\*\*\*

1.4

MAN ENT OF

CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF

De notre envoyé spécial

allures d'exode dans les stations de neige, l'autoroute au bord de la guerre civile, parce que deux agents du contrôle des matières dangereuses revendiquent depuis deux mois un élargissement de leur bout de route. • Pendant que nous contrôlons les camions, les voitures nous frôlent à toute vitesse. Un jour, nous frotent a toute vitesse. Un jour, il y aura un malheur », redoute l'un d'eux. En guise de pièce à conviction, son collègue, désolé, montre des traces de boue qui souillent le bleu profond de son bas de pantalon.

Tout de même, à cause de cela laisser se congeler les routiers des nuits entières... Des deux côtés du tunnel, on n'est pas très fier sous les képis. « Nous avions arrêté notre grève dès le vendredi !» rappellent les Français, tandis que Paoletta, jeune douanière italienne, s'affirme prête à se remettre au travail » avec un sourire à vous donner envie d'être une bouteille de whisky de contrebande. Le chef du poste de douane italien renchérit avec véhé-mence, en se plongeant dans un ca-talogue de revendications salariales apparenment irréfutables. De toute façon, le 26 février, promis, juré, les gabelous transalpins reprendront le travail.

Si travail il y a. Plus de deux mille camions restent en souffrance sur le versant italien du Mont-Blanc, sage-ment parqués le long de la route en un assaut immobile. Point de bar-rage ici. Rien qu'une longue impa-tience. A l'autoport d'Aoste, c'est la même attente - noyée dans le café et les « canons » - qu'à Cluses, mais aiguisée par la frustration d'être écartés du cœur de l'action. Bien qu'ils rentrent de Bagdad, de Jorda-nie ou de Sicile, Bernard, Jean-Louis, Marc et les autres ne se languissent pas seulement de leur foyer, s'il « faut prendre des coups », ils

Ici, ils ne manquent de rien. Dans le bureau du chef de la police de l'air et des frontières du Mont-Blanc s'accumulent des collants, des moufles et des chaussures offerts par les habitants de Chamonix. Les routiers ont table ouverte, aux frais de la princesse italienne, dans les restau-

rants d'Aoste et de Courmayeur.

Non. Le plus dur, c'est la coupure avec les copains, ce maudit tunnel. A force d'appels, ils ont saturé la li-gne téléphonique que la police du Mont-Blanc tenait à leur disposition. Parfois, un « bloqueur » de Cluses se risque chez eux, il est généralement mal accueilli par les « bloqués » de l'autre versant : « A Cluses, vous êtes près de chez vous, vous rentrez dormir chaque soir, vous retrouvez votre femme. Mais

Sourds et aveugles même à leur propre mouvement, les « inorga-nisés », fiers de l'être, paient le prix de leur inorganisation. Chacun des six barrages qui séparent Cluses de Chamonix est en dissidence, s'ensle au gré des rumeurs, édite ses ar-rêtés. Apparemment de leur propre chef, les sentinelles du barrage des Houches ont décidé mercredi d'interdire, même aux voitures particu-

Télex en poche et cœur sur la main, le sous-préfet de Bonneville (Haute-Savoie) a passé une partie de sa journée à tenter de « vendre » aux « bioqueurs » les propositions

lières, l'accès du tunnel du Mont-

# Situation confuse dans la vallée de la Maurienne

La situation dans la vallée de la Maurienne (Savoie) demeurait assez confuse, jeudi 23 février, en début de matinée. Plus de cent cin-quante camions, pour la plupart étrangers, ont quitté les barrages dans la nuit et ont pu franchir le tun-nel du Fréjus. Les douaniers italiens, qui observaient une grève des heures supplémentaires depuis lundi, avaient en effet décidé de suspendre leur mouvement dans la soirée. Cependant, environ cinq cents camions sont restés immobilisés entre Saint-Jean et Saint-Michel de Maurienne. Malgré le vote des « inorganisés » favorable à une levée du blocus, un nombre restreint de véhicules a repris la route.

Claude Francillon, notre corres-pondant, nous signale que M. Michel Vasseur, présent en début de semaine au ministère des transports en qualité de porte-parole des « inorganisés », n'a pas pu obte-nir de ses compagnons la reprise du trafic. Les animateurs du barrage de Cluses, notamment, ont refusé de rencontrer celui qui passait encore mercredi pour l'un de leurs repré-

du ministre des transports : 2 000 F d'indemnisation aux chauffeurs qui accepteraient sur l'honneur de quitsentants naturels. Cette opposition

géographique se double, dans les Alpes, des divergences qui apparais-sent au fil des heures entre les nonsyndicalistes et leurs collègues mem-bres d'organisations professionnelles qui manifestent, avec de plus en plus d'agressivité, leur intention de continuer leur mouvement.

Ces fèlures du blocus semblent affaiblir aussi la détermination des barrages situés au nord de Paris, le long des autoroutes A 1 et A 2. Près d'une cinquantaine de transporteurs d'une cinquantaine de transporteurs
« internationaux » ont quitté, mercredi soir, le centre de fret de Garonor, près d'Aulnay-sous-Bois (SeineSaint-Denis), mais les voies d'accès
du nord et de l'est de la capitale restaient, ce jeudi matin, encombrées par plus de six cents camions, essen-tiellement des « nationaux » et des « régionaux » qui souhaitent voir relancer les négociations sur leurs problèmes particuliers.

Toutefois, sur la plupart des barrages, les routiers, représentés en majorité par des artisans, ont laissé une voie ouverte au trafic, même sur ter les lieux. Apparemment sans succès. La solidarité patronsemployés tient bon. La détaxation du gazole, revendication patronale s'il en est, non satisfaite par le ministre, trouve chez les chausseurs des supporters aussi vibrants qu'inat-

Ainsi va le mouvement, lourd et indétournable comme un trente-huit tonnes lancé sur une autoroute, mastodonte solitaire et assourdi par son propre grondement.

Grisés, ces « enragés » de la route dévorent chaque soir leur revanche télévisés et vivent, entre béton et bitume, un mai 68 des semiremorques... Ils ne savent même pluscomment a surgi la revendication de la retraite à cinquante-cinq

Mais, ici ou là, on sent gagner, de l'intérieur le pourrissement. Des craintes de penurie de viande et dans la vallée. A l'autoport, le quar-tier général, les inévitables étincelles de fin de soirée se font plus sèches. Des camions postaux ont été bloqués, retardant l'arrivée des man-dats. Le second week-end migratoire, qui approche à grands pas, sera l'épreuve de vérité.

### DANIEL SCHNEIDERMANN.

• Les taxis du CID-UNATI envisagent une action de solidarité. -Le CID-UNATI de Paris a déclaré. mercredi après-midi, dans un com muniqué, qu'il se tenait prêt à bloquer, avec ses taxis adhérents, - les principaux points stratégiques de la capitale si la situation routiers-pouvoirs publics n'évoluait pas favorablement -. L'organisation envisageait aussi d'apporter son soutien logistique • aux barrages routiers. « A partir de 15 h 30, dans chaque département où se situent les barrages, un camion de vivres et de couvertures accompagnera une délégation chargée de prendre

teurs -, ajoutait le CID-UNATI.

# « On fait les guignols pour les patrons »

De notre correspondant régional

Lyon. - Mercredi après-midi, certains routiers avaient, par deux fois, bloqué la voie ferrée Lyon-Paris à la hauteur de Saint-Georges-de-Reneins, juste au nord de Villefranche-sur-Saone. Le premier barrage avait été interrompu pour cause de déjeu-ner. Le second sera levé en fin d'après-midi après un cengagement » de ne laisser passer que les seuls trains de voyageurs. Le soir, dans un restaurant routier à la notoriété indiscutable, L'Ave Maria, les chauffeurs se retrouvaient au coude à coude pour le

A l'évidence, il y a deux groupes. Qui ne s'affrontent pas mais qui discutent ferme. Les plus virulents - avec un groupe de petits patrons transporteurs et les modérés, qui se recrutent essentiellement chez les chauffeurs salariés.

Peu avant 20 heures, un représentant local de l'UNOSTRA (Union nationale des organisations syndicales de transporteurs routiers automobiles) fait le point de la situation dans la salle à manger où se serrent une centaine de convives. Thème du message : « Il n'y a aucune négociation envisagée. On maintient le blocage jusqu'à nouvel ordre. Méfiez-vous des informations de la radio. » Dans la foulée, l'orateur annonce, avec des réserves, que « les CRS seraient en train de charger à Paris, à Garonor ». Il présente cela comme une hypothèse, mais « il n'y a pas de fumée sans feu »... Murmures ré-

pour les patrons. » Entre les deux groupes, les étrangers. Dépassés par les événements, ils essaient de faire comprendre leurs problèmes. Un chauffeur allemand recherche une attestation pour son patron afin de prouver qu'il est retenu contre son gré. Un Espagnol fait des signes : « Il n'y a plus de pesetas pour manger... »

Plus tard, un routier nous

confie : « De toute façon, tous les avantages ce sera pour les tauliers. Nous, on voudrait bien

se barrer. On est bloqués par une

groupe de quatre salaries renché-rit : « La plus prosse minorité. » A une autre table, un

rit : « La plus grosse responsabi-lité dans l'affaire, c est celle des

patrons. On est solidaire pour les

gars bloqués à la frontière, mais

pas pour les patrons. » L'un

d'entre eux précise : « Samedi

j'étais de repos, dimanche on

nous demande de faire un bar-

rage, dimanche soir on la lève,

lundi on remet ca... Je ne com-

prends pas. On fait les guignols

L'unanimité se retrouve lorsqu'est annoncé l'envoi de repas chauds « aux gars de la Maurienne qui se gelent ». Mais les conversations roulent aussi sur les incidents de la veille. Quelques routiers passablement excités ont tenté de bousculer une délégation de représentants de l'Union viticole venue apporter son soutien. Le patron de L'Ave Maria n'a pas beaucoup apprécié cette réception hors des normes beaujolaises. Mais il a le pardon facile : « Des excités, il y en a partout. P

CLAUDE RÉGENT.

 Les douaniers refusent de servir de boucs émissaires. — Mis en cause pour les • tracasseries administratives • qu'ils imposent, les donaniers ont réagi le 22 février. Les douaniers F.O. refusent d'être précontact avec les dirigeants locaux sentés comme des · cerbères · et des des différents syndicats de transporteurs -, ajoutait le CID-UNATI. ceux de la CGT et de la le mouvement (CFDT. • très émus et mobilisés •, Mont-Blanc.

probateurs dans la salle.

se disent prêts à intervenir - si les concessions accordées aux transporteurs routiers mettaient en cause leurs missions . Tous les syndicats se plaignent, en outre, du manque de personnel. La CGC des douanes, en revanche, - condamne fermement -le mouvement de grève du zèle du

# la voiture Pas l'aventure.



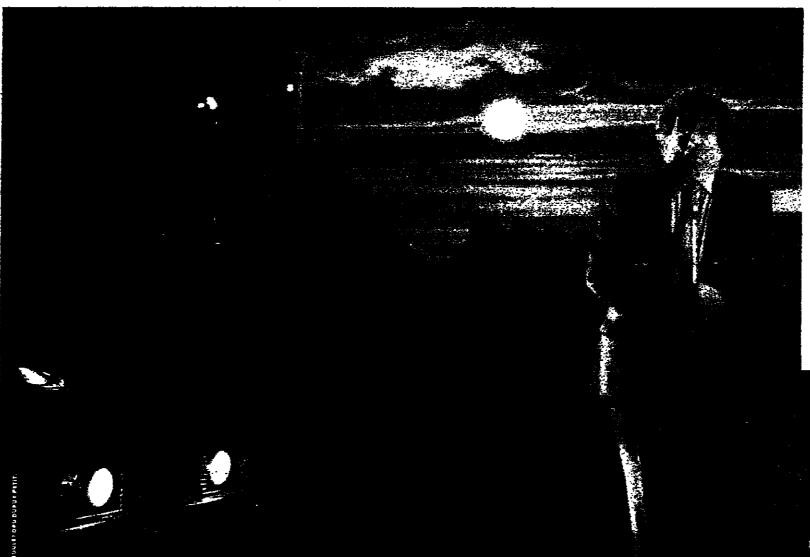

En cas de problème, nous vous secourons en 1 heure. Chez Hertz, ça ne tourne pas à l'horreur.

J'aurais du me méfier de ce loueur aux dents longues. En panne depuis deux heures, j'attends d'improbables secours sur cette maudite route balayée par un vent

J'aurais du aller chez Hertz. Au moindre problème, il vous suffit d'appeler le central teléphonique dont le numéro est inscrit sur le tableau de bord ou sur le porte-clès et vous êtes secouru dans l'heure.

Si on ne peut pas changer ou réparer immédiatement votre voiture, Hertz s'engage à prendre en charge les frais de taxi, d'hôtel... on s'occupe de vous.

Hertz, c'est la voiture, pas les

Hertz love des Ford et d'autres grandes marques.

### INCIDENTS

o Cocktails Molotov contre camion-citerne. - Des inconnus ont lance, mercredi 22 février, vers 22 heures, deux cocktails Molotov contre un camion-citerne vide, stationné dans un barrage routier au marché-gare Saint-Charles, à Perpignan. Le début d'incendie provoqué par les engins a pu être rapidement

o Le berrage d'un chauffeur so-litaire. - Un routier allemand, probablement exaspéré par l'action de sea collègues français, a bloqué la RN 4 Paris-Nancy, près de Vitry-ie-François (Marne), pendant une vingtaine de minutes, mercredi matin, avec son seul semi-remorque qu'il avait placé en travers de la chaussée.

O Un automobiliste blessé. - Alors qu'il circulait sur la RN 165 Vannes-Nantes, près de Savenay (Loire-Atlantique), dans la soirée du mercredi 22 février, un automobiliste a violemment percuté une remorque de poids lourd placée dans un barrage routier. Le conducteur a été blesse et hospitalisé à Saint-

 C'n caravanier sort son fusil. –
Bloque par un barrage établi près de Carcassonne (Aude), un touriste conduisant une voiture tractant une caravane est sorti de son véhicule un fusil à la main. Des personnes ont réussi à s'interposer entre les routiers menacés et le caravanier irasci-

# Un « petit geste » qui coûterait 1,4 milliard de francs

Le feu est à la maison », « la rue va décider », et M. Maurice Voi-ron, président de la FNTR (Fédéraron, président de la FNTR (Fedéra-tion nationale des transports rou-tiers), ce « modérateur », ne manque pas une occasion, après avoir appelé, samedi, à l'extension du mouvement, de souligner la du-reté de la base, « ses gars ». Il trouve des accents pathétiques pour décrire - le drame humain - qui se joue sur le terrain et - les bouillons de culture - qui s'y seraient déposés.

Même discours à la Maison des

transporteurs, où les responsables de
l'UNOSTRA (Union nationale des

organisations syndicales de transporteurs routiers automobiles), l'autre organisation professionnelle, souli-gnent l'intransigeance des huit mille petits artisans de leur mouvement. - Certains, dit-on, sont à trois jours du dépôt de bilan et pas prêts à cé-der. Comme si les deux organisa-tions professionnelles, plus unies que jamais, étaient incapables de maturi-ser cette cofère grandissante! Comme si leurs responsables, bons princes, voulaient vraiment, en ul-times intermédiaires, éviter au gouvernement une mauvaise passe- Tout le monde regrettera le jour
où les forces de l'ordre seront intervenues, affirme M. Hubert Ghigonis, délégué à la FNTR. On ne
parlera plus alors de la TVA, mais
d'ordre public.

Un - petit geste - du ministre des transports pourrait éviter le pire. On feint de croire encore à un coup de

# téléphone imminent du cabinet de M. Fiterman, même mercredi aprês-midi, après les déclarations très fermes du gouvernement. Des reven-

dications sur le passage de la fron-tière franco-italienne satisfaites mardi par le ministre, il n'est plus question. Les organisations patro-nales contestent aujourd'hui essentiellement l'ordre du jourd nut essen-tiellement l'ordre du jour de la réu-nion du 1° mars, qui leur apparaît trop limitatif. L'UNOSTRA comme la FNTR exigent des négociations immédiates et voudraient, avant toute levée des barrages « fil-trants », des engagements précis du gouvernement sur quatre points au moins:

• Le premier, le principal, tou-che à la déductibilité de la TVA sur le gazole; celle-ci, actuellement de 30 %, devrait être, d'après des déci-sions antérieures au blocus routier, de 50 % en 1986. M. Fiterman admettait, mardi soir, une discussion sur l'accélération de cette mesure en matière de transport international — ce qui coûterait déjà 150 millions de francs.

Les organisations professionnelles demandent à ce sujet deux engagements supplémentaires : l'extension, à terme, à 100 % de cette déductibilité en matière de transport interna-tional; l'accélération de cette dé-taxation, jusqu'à 50 % immédiatement, pour le transport national.

La satisfaction de ces revendica-tions coûterait 1,4 milliards de francs. Voilà pour « le petit effort sur la TVA», demandé mercredi par M. Voiron au siège de la FNIR, • Ils n'ont pas le sou », reconnaît-on chez les « petits » de l'UNOSTRA.

• Les transporteurs souhaitent également des engagements précis du gouvernement sur le calendrier des augmentations de la tarification

 Les organisations profession-nelles demandent d'autre part un allégement des taxes d'assurance, qui ont doublé cette année.

 Enfin, l'UNOSTRA comme la FNTR voudraient des assouplissements des contrôles sur les routes et des horaires des chauffeurs en fin de semaine. Pour l'instant, les routiers

samedi, même s'ils sont à moins de 300 kilomètres de chez eux. Le ministère des transports ne s'est pour l'instant engagé à modifier cette clause que pour les trajets interna-

Autant de revendications qui, à Autant de revenications qui, a l'exception de la dernière, ne concernent désormais que les transporteurs. Il y a suffisamment d'employeurs pour faire les barrages, déclare M. Jean-Claude Pessin, secrétaire général de la Fédération nationale des chauffeurs routiers qui officier excepteurs qui ordinare excepte affirme représenter soixante-quinze mille adhérents salariés. Nous avons mille adhérents salariès. Nous avons maintenant obtenu très largement satisfaction. La position de cette organisation corporatiste, apolitique témoigne incontestablement d'une modification d'état d'esprit. Si les barrages se sont multipliés mercredi en France, cette extension est plus souvent le fait de patrons et d'artisans. Très mécontents des proposisans, très mécontents des proposi-tions gouvernementales, que des sa-lariés, qui ont trouvé leur compte

Il reste poursant de nombreux chauffeurs solidaires de leurs emchausseurs solidaires de leurs employeurs dans cette profession composée à 80 % de petites entreprises de moins de dix personnes. M. Voiron ne trompe que partiellement son monde quand il parle, aujourd'hui encore, d'un front uni des chausseurs et des patrons : il reçoit personnellement des télex d'encouragement de son comité d'entreprise.

Les responsables des sédérations

Les responsables des fédérations patronales font naturellement profession d'apolitisme.« Nous ne vou-lons pas du Chili », affirme M. Voi-ron. « Chez nous, nous avons voté à l'unanimité, il y a quatre mois, l'in-dépendance politique de notre orga-nisation », estime de son côté M. Jean Deway, président de l'UNOSTRA. Mais, en cas d'inter-vention de la force publique, les deux occapisations ne sépandent deux organisations ne répondent plus de rien: « Ce serait la tragé-die », affirme M. Voiron. « La cas-tagne, on est habitué », déclare M. Deway. Et cette perspective est un argument supplémentaire en fa-veur d'une réouverture de la négoreation chez des responsables profes-sionnels qui ne doutent pas un instant de leur bon droit. Le gouvernement, et lui seul, aurait joué à l'apprenti sorcier.

# sur les motivations profondes du mouvement La prolongation du mouvement des routiers suscite. dans la majo-rité, de nouvelles interrogations sur les conditions de travail souhaitées par les salariés de la route . Pour la CGT, M. Claude Denoil routière obligatoire (TRO) pour les marchandises transportées sur plus de 200 kilomètres. responsable national de la fédération

les motivations profondes de ce mouvement. Ainsi, le bureau exécutif du PS, rappelant les premiers résultats des négociations engagées avec le gouvernement, a estimé,le 22 février, qu' - il est pour le moins surprenant qu'après ces premiers résultats le mouvement s'étende et se durcisse . . Certains poursuivent-ils d'autres objectifs que l'accord en vue sur le plan professionnel? .. s'interroge le bureau exécutif du PS, avant d'affirmer su solidarité avec le gouvernement - et de juger - inadmissible -l'entrave à la liberté de circulation.

La majorité s'interroge

M. Jean Poperen, numero deux du PS, s'est montré plus précis dans ses soupçons, mercredi, au micro de RMC. Après avoir reconnu que le gouvernement a peut-être . un peu trop tarde - a prendre en compte certaines revendications, M. Poperen a rappelé avoir entendu les - organisations patronales (...) mettre en cause les lois Auroux -. - Alors, s'est interrogé M. Poperen, est-ce qu'il s'agit aussi de cela? Car c'est une autre affaire. -

Pour la Ligue communiste révolutionnaire (LCR, trotskiste), l'affaire est entendue : . Organisée par des syndicaux patronaux, [la grève] se fixe des objectifs qui, pour certains, sont totalement réactionnaires et en opposition totale avec

# Un pari sur

(Suite de la première page.) Le gouvernement s'attend que le conflit dure et il mise sur la lassitude des routiers. On souligne au mi-nistère des transports, que la circula-tion est gênée, mais pas complètement entravée par les bar-rages. Les commissaires de la République ont reçu pour consigne, en province, de mettre en place un dispositif guidant les usagers de la route sur des voies de communication qui évitent les bouchons. Dans la région parisienne, la police s'em-ploiera à éviter que les poids lourds n'accèdent au boulevard périphérique ou au centre de la capitale. Au surplus, un plan a été conçu qui per-mettrait de « frapper fort », sur le terrain, le moment venu, si les embarras s'aggravaient ou pour liqui-der, en cas de déblocage, les queues de monvement », dues à

des irréductibles. L'analyse du mouvement lui-même semble plus incertaine. Le comportement des dirigeants professionnels prête à plusieurs interprétation, les moins défavorables soulignant leur manque d'autorité sur la base, les plus soupçonnenses observant que certains petits patrons, membres de l'UNOSTRA, appar-tiennent aussi au SNPMI, de apparaît que les chefs d'entreprise se retourne contre le transporteur.

Yécriture loser

-le plus fin du monde

UNI-BALL feutre à bille

CGT des transports, souligne le - caractère politique - du mouve-ment et constate - la volonté persistante du patronat de remettre en cause les acquis sociaux des travail-

Le MRG, par la voix de son président, M. Jean-Michel Baylet, se borne à appeler les transporteu s'inscrire dans le processus de dialogue ouvert par le gouvernement et à refuser des surenchères inadmissi-

La CFTC, au contraire, rappelle la grande grève des mineurs de 1963 et affirme qu'elle ne peut comprendre que ceux qui ont refusé des préalables (à l'ouverture des négociations] à l'époque en invoquent aujourd'hui au risque de prolonger une situation insupportable et dan-

Force ouvrière, de son côté, juge les responsabilités partagées et de mande au premier ministre d'intervenir personnellement dans ce conflit d'une exceptionnelle dimension ». La fédération FO-UNCP des transporteurs estime que . la récupération et l'exploitation par les employeurs (...) d'un mouvement légitime de protestation, la carence des pouvoirs publics, débouchent désormais sur une situation incon-

# la lassitude

font tenir les barrages par des salaries, contraints de le faire sans être toujours d'accord avec les revendications avancées.

Le bureau exécutif du PS a observé, mercredi soir, comme l'avait fait le matin même M. Jean Poperen, membre du secrétariat national que parmi les revendications de routiers figurent des demandes patronales visant à remettre en cause les droits des salariés, notamment pour ce qui est de leurs horaires de travail. Il y a là aussi un germe de division dont le gouvernement entend ti-

PATRICK JARREAU.

• Les routiers immobilisés toucheront un acompte de 2000 F. – Les routiers français et étrangers immobilisés depuis plusieurs jours dans les Alpes devraient recevoir, à partir de ce jeudi, un acompte de 2 000 F pour repartir. Les pouvoirs publics suivent, d'autre part, les contacts entre les organisation professionnelles et la Fédération des assurances et encouragent cette dernière à se montrer compréhensive pour les dommages aux cargaisons dont les propriétaires devraient en M. Gérard Deuil, proche de l'ex-trême droite. Dans certains cas, il être indemnisés sans que l'assurance

en vente chez

PRISUNIC

# Le secteur automobile est la principale victime du conflit

Le secteur automobile - largement approvisionné par camions continue d'être la principale victime du mouvement des transporteurs routiers. Ainsi, à Sochaux, quatre mille ouvriers ont été mis en chômage technique par Peugeot, tandis que huit mille personnes subissaient le même sort à Bart (Doubs) le 23 au matin, et buit mille autres

Dans un communiqué signé par 'Union patronale de Franche-Comté, la direction de Peugeot n'en manifeste pas moins - sa solidarité avec les transporteurs routiers en grève - et demande que les négocia-tions reprennent rapidement.

La CGT a immédiatement protesté, affirmant que Peugeotautomobiles faisait . supporter aux travailleurs les conséquences d'une action dont Peugeot-transports est l'un des animateurs ».

Toujours dans l'automobile, on note des mises en chômage techni-que, le 23 février chez Pengeot à Mulhouse où est fabriquée la 205. La filiale belge de Remault, qui em-ploie trois mille personnes dans les environs de Bruxelles, a du arrêter dès mercredi ses chaînes de mon-tage. La direction des usines Citroën de Rennes a reconduit pour le 23 fé-vrier la mesure de chômage techni-que pour treize mille des quatorze mille cinq cents salariés de l'entre-prise, mais elle a affirmé son intention d'assurer coûte que coûte la production le 24 février.

A Bourbon-Lancy (Saone-et-Loire), où mille deux cent soixante-dix salaries fabriquent des sourante-our salaries fabriquent des moteurs pour Unic (Fiat), la pro-duction a été arrêtée les 22 et 23 fé-vrier. Quant à la direction de Renault-Véhicules industriels de Blainville, (Calvados), elle a décidé un arrêt de travail de mille trois cents des cinq mille deux cents sals-riés de l'usine (dans le secteur corosserie-montage) pour les 23 et 24 février.

D'autres secteurs sont affectés par le mouvement. Pour ne prendre que quelques exemples, à Monssey-Bataville. (Moselle), quarre cents des deux mille employés de l'usine de chaussures Bata ont été mis en chômage partiel pour trois jours, faute d'une matière première qui vient d'Italie. Trente employés de la société Multisoldes de Laxou, près de Nancy, sont aussi arrêtés, livraisons et accès aux magasins de cette centrale d'achats étant impossibles depuis samedi dernier. A Lille, en fin, la distribution de la presse pari-sienne – à l'exception des journaux du groupe Hersant imprimés en fac-similé à Ronbaix - n'a été possible qu'en fin de matinée le 22 février.

La distribution de produits frais, est, elle aussi, perturbée. En premier lieu celle du poisson, mais dans cer-taines villes de tous produits.

Depuis mercredi aussi, l'essence a été rationnée dans de nombreuse stations-service de la vallée de Chamonix ainsi que dans certaines sta-tions de sports d'hiver comme Flaine et Saint-Gervais.

Enfin, le mouvement affecte les entreprises du secteur routier elles-mêmes. C'est ainsi que la chambre syndicale nationale des loueurs de shicules industriels, si elle marque sa solidarité avec les organisations de transporteurs, n'en demande pas moins à ses adhérents de ne pas ag-graver la situation. «Le durcissement du conflit fait peser, dit-elle une menace très sérieuse sur la vie économique du pays y compris sur les entreprises du secteur routier

# LE CAMION RÉSISTE MIEUX QUE LE TRAIN A LA CRISE

Les statistiques sur la répartition entre le rail et la route des transports de marchandises sont de valeur iné-gale. Fiables et complètes pour le fer et les péniches, elles restent plus aléatoires pour la route : elles sont établies à partir de sondages sur des véhicules immatriculés en France (les parcours des camions étrangers ne sont pas pris en compte).

On retient la notion de · potentiel transportable, qui concerne les modes de transport qui peuvent être en compétition et qui comprend la totalité des trafics du fer et de la voie d'eau, les produits pétroliers raffinés pour les pipelines, et les transports effectués au-delà de 50 kilomètres (marchandises lourdes en vrac) ou de 150 kilomè tres (autres secteurs économiques) pour la route.

Sur 136 milliards de tonnes kilo-métriques en 1982, le fer a repré-senté 41,8 % du marché, la route 47,3 %, la voie d'éau 7,5 % et les conduites comme le pipeline 3,4 %.

Depuis dix ans, la part de la route a angmenté au détriment du rail, puisque les camions sont passés de 40,2 % en 1974 à 44,5 % en 1977 et 47,3 % en 1982. La SNCF, elle, tombait > de 48.1 % à 44 % et à

La crise économique et les restructurations industrielles, les modifications dans les sources d'énergie et le développement d'activités à forte valeur ajoutée, font apparaître une cassure entre le rythme de progression du produit intérieur brut et celui de la demande de transports (tous modes confordus).

Le ser a d'abord subi de plein fouct ces changements auxquels la route, par sa souplesse, a pu mieux s'adapter. De 1974 à 1977, la part du fer dans l'ensemble a diminué de 1,3 point par an. Mais depuis 1977, cette baisse s'est ralentie : - 0,7 point par an.

# La contagion en Europe

Les Pays-Bas demandent la réunion d'urgence des ministres des transports de la Communauté

La grève des douaniers italiens provoque de nombreuses perturbations dans les transports routiers en Autriche et en RFA. Le col du Brenner et l'autoroute de l'instal, qui mèse d'Isasbruck (Autriche) à Munich (RFA), sont bloqués depuis le 23 février par des causionneurs protestant contre la fermeture de la frontière italieune. Une trentaine de camionneurs autrichéens out formé une chaîne humaine sur le versant antrichien du col du Brenser pour empêcher d'entrer en Antriche les camions en provenance d'Italie.

Le pouve

der mol

ASIA S

- A 31

4.34

とは推薦

7 F 🚧

· Parket

· 2. 27. 18. 18

oviation ##

THE STATE OF

1 1 M

· rui M

\*\* 1 \*\* 4

12.6

1. 15 a Se 44 #

معتبر والمستون مراوعين والمناه

The second second

化分点 放克 纏進

or in the manual of

The work A

dan de la 🎉

and the same of the same

T Combi

Water Street

Walter Same

Total Section

The fire supposed the

THE PERSON NAMED IN

Steraite of suppose

henement segs #

Servery / Line Contract

" C' le marte #

e ferte et 🐲

nei la

The second

The Real

The state of

to Redwest Mark

de Cere dermiere

The State of the S

And of Lines and Marian.

The state of the s

The second of

The Man No and

TOTAL STREET

Service of the servic

in the constant of the constan

The state of the

the thems the

Pour SS 1962 Pour SS 1962 Pour SS 1962 Pour SE 1962 Pour

the parties of the second of the Control of the Second of

A Comment of the second

Edit of Handa &

(i) Septem 312

Ç<sup>473-12</sup>41.9° 1

MICHELL

To Staylor Towns

is it is a

A Delete place the

camons en provenance d'Italie.

En raison de cette situation, les domniers autrichiens out décidé de ne pas laisser entrer les poids lourds se rendant en Italie, afin d'éviter les perturbations de la circulation. Plus d'un millier de camions sont retenus à la frontière austro-italienne. Enfin, pour protester comire les conséquences des embouteillages provoqués à cette frontière, une cinquantaine de routiers antrichiens et allemands ont burré l'autoroute Manich-Rufstein (Autriche). Près de mille six cents camions empêchaient, mercredi dans la soirée, toute circulation sur cet axe dans le seas nord-sud. le seas nord-sud.

Le gouvernement autrichien, dont M. Mauroy est l'invité depois mercreti soir 22 février, est préoccupé par l'agitation des routiers. Le premier ministre français et le chancellier autrichien, M. Fred Sinovatz, out en, dès mercredi soir, un premier échange de vues sur la situation.

La grère des donaniers italiens a entraîné une réaction des camionneurs de la péninsule, qui ont menacé de bloquer le pays si cette action continuait. Dans le Val d'Aoste, plus de deux mille camions sont

En raison des harrages sur les routes du pord de la France, le trafic an poste frontière franco-beige d'Hensies, sur l'autoroute du nurd, était quasiment arrêté le 22 février.

D'autre part, la Grande-Bretague a demandé aux autorités D'autre part, la Grande-Bretagne à démande aux autornes françaises d'envisager une compensation financière pour les transporteurs britanniques retemns dans les barrages routiers en France. Enfin, les associations patronales néerlandaises des transporteurs routiers envisagent le rapatriement par hélicoptères de leurs chauffeurs bloqués depuis six jours à l'entrée du tunnel du Mont-Blanc et les Pays-Bas ont demandé la convocation d'urgence du coaseil des ministres des transports de la CEE, actuellement présidée par la France, pour évoquer la situation des transports routiers européeus.

# **EN RFA**

# Le chancelier Kohl pourrait intervenir auprès de M. Craxi

Correspondance

presse en Allemagne, les camion-neurs allemands se bornent à exiger le rétablissement d'une circulation normale à la frontière austroavec l'arrivée en visite à Bonn, jendi 23 février, du premier ministre ita-lien, M. Bettino Craxi. Les autorités nen, M. Bettino Craxi. Les autorités bavaroises et l'Union des transpor-teurs allemands ont, chacan de leur côté, effectué des démarches pour demander au chanceller Kohl d'in-tervenir auprès de son hôte afin que des meutres scient reies. des mesures soient prises.

Le ministre des transports, M. Werner Dollinger, a recu, mer-credi, une délégation de l'Union des transporteurs allemands pour examiner la situation. On indique au mi-nistère que M. Dollinger était déjà

Bonn. – Contrairement aux Fran-cais, dont l'action fait depuis plu-sieurs jours All servands titres de la gue italien M. Claudio Signorile et gue italien M. Claudio Signorile et auprès de la commission des Communantés européennes pour tenter de faire cesser les grèves-bouchons des douaniers italiens à la frontière

Le ministre-président de Bavière, M. Franz-Josef Strauss, a écrit pour sa part directement au premier ministre italien pour lui demander de faire le nécessaire afin d'assurer la libre circulation dans les Alpes. Nous ne sommes plus au Moyen-Age , estime le président des sociaux-chrétiens bavarois, en soulignant qu'au vingtième siècle il devrait être possible de garantir le droit du transport par route.

# **EN ITALIE**

# Vers la fin de la grève des douaniers

De notre correspondant ....

vendications des douaniers italiens devrait prendre fin vendredi 24 février, comme l'avaient annoncé les syndicats autonomes en lançant leur action. Enfre-temps, une solution pourrait être trouvée, avance-t-on au ministère des finances. Un projet de loi concernant une augmentation des effectifs et des salaires des doua-niers devrait, en effet, être présenté au prochain conseil des ministres qui pourrait se teair ce jeudi 23 février. Les syndicats autonomes avaient fait savoir que la satisfaction de leurs revendications sur ces deux points entraînerait la suspension im-

Rome. - Le mouvement de re- médiate de l'agitation aux fron-

Les camionneurs allemands et autrichiens ont obtenu, mercredi, de leurs pouvernements on ils intervienneut auprès du ministère italien des affaires étrangères. Les donaniers refusent d'effectuer toute heure supplémentaire : ils travaillent six heures par jour de 8 à 14 heures. La presse italienne estimait, ce jeudi 23 février, que l'exapération à tous les postes frontières pouvait faire craindre des incidents.

# La difficile harmonisation des règlements communautaires et français

De notre correspondant

Bruxelles (Communautés euro-tennes). – Les conditions de trapermes). Les communes un rin-cipe, régies par un réglement de la Communanté, le réglement 543, qui date de 1969. Les Français cependant ne l'appliquent pas les s'en tiennent aux dispositions de la « cir-culaire Caillavet » qui est d'un usage plus souple. La liberté ainsi prise leur a valu d'être attaqués par la Commission de Brunelle devant la la Commission de Bruxelle devant la Cour de justice européenne. La Commission a introduit son recours début janvier, quelques jours à peine après que la France a pris la prési-dence des travaux des Dix. Un geste qui n'a pas été apprécié par Paris, où l'on affirme que d'autres Etats membres n'appliquent pas non plus le règlement 543, et qu'il convient

M. Fiterman insiste pour que les adaptations nécessaires puissent être

repos. Les services bruxellois afin de mieux tenir compte des besoins des routiers proposent deux principaux aménagements : le temps de conduite par semaine serait ramené de 48 heures à 45 heures. En revanche, sin surtont de rendre plus la-ciles en fin de semaine les renours des chauffeurs à leur domicile, la durée maximum du travail quotitien serait portée de 8 heures à 9 heures. Mais le routier ne passe pas la totalité de sa journée au vo-lant : il charge, décharge, remplit des formulaires douaniers, déjeune, etc. On a calcule on avec 45 heures de conduite il était possible d'arriver à des semaines de travail de

M. Fireman souhaite que le règlement révisé son plus complet que celui actuellement en vigueur et dé finisse un · temps de service - heb-domadaire maximum. Aux termes discritées par les ministres des transdiscritées par les ministres des transports des Dix à l'occasion de la réunion informelle qu'ils tiendront le est fixe à 55 heures. La France et les
2 avril à Paris. Mais encore faudraitil, pour cela, que la Commission présente des propositions, ce qu'elle prévoir un régime de cette nature.

La Commission, faisant valoir que
cars comme pour les camions fair stricte harmonisation des politiques
jour, par quarante-buit heures, par
de transport, hésite à s'engager dans
cette voie.

A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH The Market of the Alexander and the second

Andrews of the same of the sam March Saldindin The state of the s Control of the Contro

And the same of th

AND THE REAL PROPERTY. And area conserva-

A Alle Andreas ....

A STANTON

AND DESCRIPTION OF THE PARTY.

---

THE PARTY OF

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

A STATE OF THE STA

TO THE PARTY OF

Significant States of the Stat

The second secon

Same and the same

Maria de la compansión de

The grant of

**国籍**高级基础的

**建筑于 外心**(1)

in de in

ige¥g√, ier Engels — —

.

動 また また

e in the second

100 <u>100</u> 100 100 100 100

A STATE OF THE STA

de vigera de la como de la como

and the state of

-

A MARKET

4

10 mg

Andrews .

President Principles

A STATE OF THE STA

particular species of

a day - Paris ALL ALL STATES

, · · .=

S. Sternense

£, **4**/4...

The second

Paragraphic of the second

A Contract of the Contract of

Mary Control Company

And the state of t

# <u>LIVRES</u>

# billet\_

# Le pouvoir des mots

AI 68 n'a pas été seu-lement une révolte étudiante et une grève générale, mais un événe-ment littéraire, un carnaval de mots, une fête de la communication. Une des phrases qui l'a le mieux résumé sur les murs livrés aux « inscrivains » fut : « Assez d'actes, des mots! » Il n'y avait dans ce retournement ironique nulle dérision de l'événement, mais, au contraire, l'affirmation joyeuse de sa nature langagière. C'est la thèse que soutient Patrick Combes dans la Littérature et le mouvement de mai 68 (1). Thèse est bien le mot pour ce travail universitaire, sérieusement docu-menté, librement pensé, mais écrit d'une manière trop souvent pesante.

Ce livre nous apprend néan-moins ou nous remet en mé-moire beaucoup de choses sur les mots qui ont soulevé les esprits avant, pendant et après mai 68. Un débat de 1964 avait réuni Sartre, Ricardou, Faye, Simone de Beauvoir et Semprun à la Mutualité, sur la question - Que peut la littéra-ture? .. L'interrogation sur le pouvoir des mots est au cœur des essais qui marquent les an-nées 1965-1967 : Baudrillard, Benveniste, Debord, Derrida, Foucault, Lacan, McLuhan, Vaneigem. La critique savante, avec Barthes, Genette, Todo-rov, fait la théorie des formes littéraires. Tel Quel aussi théorise, et terrorise. L'Internationale situationniste reprend avec autant d'arrogance le rôle des surréalistes. La notion d'auteur est contestée. Les enseignants de français repensent leurs méthodes. Dans la gau-che intellectuelle, la réflexion sur le langage et sur la fonction de l'écrivain est conduite comme le préalable à la révo-

Mai 68 survient dans cette effervescence de la pensée critique. C'est pourquoi les écrivains sont, pour la plupart, mobilisés par l'événement et prompts à reconnaître en leurs frères (et pas encore confrères) « inscrivains » (plus enclins à la citation qu'à la création) autant de Rimbaud dressés contre les forces de l'ordre ou les ordres de la force (le chiasme étant la figure favorite de la rhétorique 68).

Tout cela, P. Combes le rappelle en détail. Mais c'est en établissant le bilan littéraire de mai 68 qu'il se montre le plus original. Bilan globalement négatif, par rapport aux exigences de renouveau. De la cinquantaine de romans recensés qui traitent plus ou moins de l'événement, sept seulement émergent d'une façon significa-tive : les Déclassés de J. F. Bizot, la Perte et le fracas de Maurice Clavel, La Vie finira bien par commencer de Claude Courchay, les Deux Printemps de Raymond Jean, l'Irrévolution de Pascal Lainé, Derrière la vitre de Robert Merle, Vous les entendez ? de Nathalie Sarroute. Cette dernière exceptée. aucun de ces romanciers ne tente de s'accorder littérairement à l'événement : ils utilisent les techniques éprouvées. Et tout le monde, au fond, attend sur mai 68 un « remake » de l'Education sentimentale.

Si l'on ne craignait d'écraser par cette référence monumen tale une fleur fragile poussée à l'ombre de Flaubert, on signalerait l'Entre-deux-vagues d'André Puig (2), passé ina-perçu, omis d'ailleurs par P. Combes, et qui mérite de rester comme l'immortelle de mai, pour sa recherche formelle et sa sincérité. Mais peut-être l'Education de 68 estelle encore à venir et ne s'agit-il que d'oublier Flaubert. En at-tendant, comme le dit juste-ment P. Combes, le grand livre de l'après-mai reste l'Idiot de la famille, de Sartre, parce que théorie et roman s'y dépassent reciproquement.

MICHEL CONTAT.

(1). Seghers, 318 p., 78 F. (2) Gallimard, 1973.

# Bernard Thomas et le vertige de vivre

Les romanciers français retrouvent de l'ambition.
Deux ouvrages de ce début d'année nons le fout
croire : Aurore ou la génération perdue, de Bernard
Thomas, et la Grande Bibliothèque, du mystérieux
Puysègur (voir l'article de Raphaël Sorin). Ces deux
livres nous offrent, en effet, me vision du monde, an

Ensulte les hasards objectifs se sont succédé; tout prenaît forme, et nécessité. L'ai découvert dans le parc de Versailles le bassin de Phaéton. En 1981, quand les chefs d'Etat s'y sont réunis, ils sont tous descendus de voiture à quelques pas de la sculpture. Ils l'ont vue sans la voir ; sans y lire le message en quelque sorte personnel qui leur était idressé. Les mythes dont se sont

ceau des Métamorphoses, où Ovide au sens propre étourdissants. On raconte la chute du char du Soleil. sait, là, qu'on se trouve aux confins de la science, collés nus au mur du temps. L'astronomie nous met face au gouffre, obligés d'admettre que nous sommes le peintre autant que le tableau, et que, derrière les bar-reaux sans cesse repoussés de notre prison planétaire, il y a le vide. Les anciennes religions ont explosé, et nous sommes bien incapables de supporter le matérialisme conqué-

rant que nous affichions hier



nourris les grands-pères de nos grands-pères sont bien plus vivants qu'on ne le croit. Phaéton, c'est mot pour mot l'explosion qui nous guette. Il y a trois cenis ans on savait lire les statues comme nous lisons aujourd'hui les enseignes. .

# « Notre prison planétaire »

Donc Versailles comme microcosme, et Phaéton comme mythe. Il fallait bien que l'on en vienne à l'astronomie, qui tient une si grande place dans le livre. Quand il parle d'astronomie, Bernard Thomas s'enthousiasme. Les novae, les étoiles bleues, la chevelure de Bérétice. « Les astronomes, dit-il, sont des poètes. Jai passé des nuits extraordinaires à l'observatoire de Saint-Michel-de-Provence. Depuis 1950, on a fait des progrès insensés,

encore. Pas étonnant qu'on soit pris de vertige, déboussolé. On est aujourd'hui presque au bord de frôler la création du monde. La pas-sion scientifique et l'exigence mystique, qu'on a cru pouvoir opposer, se Deux personnages incarnent ces

interrogations dans Aurore: Laurent, l'astrophysicien, ouvrier du «comment», et Péqueu, le vieil amoureux de Campanella, et père d'Aurore, aux allures de Monte-Cristo, avec sa cape noir et rouge, rêveur têtu, îlluminé sagace, qui, lui, pose la question du pourquoi et irradic le roman, peut-être au détriment d'autres personnages que son

GENEVIÈVE BRISAC. (Lire la suite page 16.)

(1) Jacob. Ed. Tchou. (2) Fayard, 1973.

# le feuilleton

« LES ANNÉES SECRÈTES DE LA VIE D'UN HOMME » DE ROBERT SABATIER

N se moque du tremblement où vivent les artistes. Mais dans la société de sécurité qui est la nôtre, ils font figure d'ultimes aventuriers. Par rapport aux politiciens et aux grands commis avec qui ils partagent la vedette, quels risque-tout ! A chaque film, chaque pièce, chaque livre, c'est un nouveau banco. Aucun concours ancien, aucun esprit de corps, aucune garantie de

J'admire le culot de Robert Sabatier. Il avait devant lui les piles de plaques des joueurs comblés. Il lui suffisait de les miser, tran-quille, sur les cases qui lui avaient porté chance, de continuer dans les souvenirs d'enfance pauvre et brave, de rallumer ses Allumettes suédoises, de croquer à nouveau ses Noisettes sauvages, de décoller ses Sucettes à la menthe de leur papier, de les mordiller jusqu'au bâton. A l'inverse des critiques, souvent confrères, qui poussent les auteurs aux renouvellements périlleux, le public ne tient pas rigueur de telles resucées. Il aime reconnaître plus que

C'est peu dire qu'il ne reconnaîtra pas ces Années secrètes de la vie d'un homme. Sous le titre qui semble annoncer une suite à l'autobiographie des Allumettes, se cache un formidable « machin », auquel tout écrivain songe un jour ou l'autre, mais dont il voit bientôt les folies : un texte qui réunirait « tout », le réel et

# par Bertrand Poirot-Delpech

C'est ce quitte ou double qu'engage aujourd'hui Sabatier, crê-

'HOMME qui parle s'appelle Ego, initiales d'Emmanuel Gasments sont spirituels, et initiatiques les compagnonnages.

une tante lyonnaise et catholique. Dans la Résistance, il tue un Allemand, de ses mains. Pour oublier cet acte qui a ruiné ses idéaux d'adolescent, il décide d'abandonner l'Europe et ses « antiques parapets », comme disait Rimbaud, saint patron de tous les fuyards. Le Japon sera son Harrar, l'Extrême-Orient remplacera l'Arabie consolatrice où allaient se tondre les romantiques, Flaubert, Lawrence. Sur une île perdue, Ego partage la vie des pêcheurs. Une plongeuse nommée Hayano, sans défaut comme on

Après une séparation douloureuse et une longue navigation solitaire, notre Ulysse du Pacifique aborde à l'île d'Okinawa, encore occupée par les Américains, dont une femme lieutenant qui lui veut du bien. Moins de bien, toutefois, qu'un riche industriel en huitres perlières, Alexandre Bisao, qui va l'héberger et l'initier à la mystique zen. Au contact de ce sage élégant, Ego perd l'habitude européenne de rapporter tout à des concepts. La nature, l'instant, les relations avec autrui, prennent une saveur nouvelle. Une tasse de thé a plus d'importance que toute la philosophie. Vivre en se passant de soi et des mots : pour un Occidental, c'est changer d'être. Et pour Ego, c'est l'oubli, de son crime, de sa solitude, de son nau-

'OUBLI! On se tromperait en croyant que le maître Biseo construit sa sagesse sur l'effacement du passé. Il était à Hiroshima le fameux 6 août 1945 où les Américains ont lâché la première bombe atomique, malgré leur victoire imminente. Il regardait une chenille en train de rejoindre, sur une feuille, une goutte de rosée. De l'explosion, il a conservé des stigmates : à la place d'une de ses oreilles s'ouvre un cratère, qu'il cache sous une

Comment empêcher le Mai et sauver l'humanité ? Bisao croit à la vertu de l'exemple et aux messages qui font lentement leur chemin. Il brise le scepticisme d'Ego, dont il fait son intendant et son confident. Ensemble, ils amassent des dossiers sur la faim dans le monde, ils écrivent aux organisations internationales. Le petit-fils de Bisao, Tokujiro, va à Paris plaider pour une université des sciences de la paix. Lui dont le pays d'origine ignore le mot « non », il essuie des refus vulgaires, de la part de Français assoiffés et abêtis de pouvoir.

Ego souffre de culpabilité persistante, de fièvre, d'insomnie. Il songe au suicide. L'opium auquel l'initie Bisao le calme, mais déclenche chez lui un dédoublement de la personnalité. Un autre lui-même refuse cyniquement sa conversion à la spiritualité et à la non-violence, où il ne voit que lâcheté. Ego s'épuise à vérifier ce que son double sait de leur enfance commune, de « leur » amour

(Lire la suite page 16.)

# sisme. Bernard Thomas mêle, ainsi, la réflexion mé-taphysique et la méditation sur l'Histoire, les réveries que suscite l'astronomie moderne et les émois ou les tourments qui naisseut de la passion amoureuse. Le roman redevient une recherche de la totalité.

BERNARD THOMAS a le visage carré, le regard clair, un sourire gentil. On devine, avant qu'il ait ouvert la bouche, un goût pour la clarté, la transparence et le solide : à l'image du lourd bureau de bois sur lequel, dix années durant, il a écrit Aurore ou la géné-ration perdue. Il parle en marchant, sort un livre pour se donner une contenance, timide et prolixe, atten-tif aux excès de toutes sortes qui guettent quand on parle de soi. La première revue qu'il a créée (c'était en 1956, avec des amis de lycée).

s'appelait Exigence. Une revue poli tique et littéraire où l'on publiait Kateb Yacine, Rosa Luxemburg et Fanon. On lui dit : « Aurore, c'est votre histoire, Laurent, le révolté amoureux des galaxies, avouez, c'est vous ». Il répond « vous connaissez l'histoire du vieux rabbin qui va mourir. Ses disciples l'entourent. Que peut-on faire pour toi, rabbi. Et Tui de murmurer : racontez-moi une histoire. »

Bernard Thomas aime raconter les histoires vraies qui l'out fait gaml'anarchiste, publiée en 1970 (1). Jacob s'était acheté une quincaille-rie pour étadier à loisir tous les modèles de serrures et de coffraforts. Un jour, il pénétra, par effrac-tion bien sûr, chez Pierre Loti. Hor-rifié à l'idée de dévaliser un homme qu'il admirait et qu'il avait pris pour un quelconque officier de marine, il lui laissa un mot plein de déférence, et de quoi le dédommager du car-reau cassé. Jacob passa trente ans au bagne, dont trois ans au « mitard », dans un de ces trous à rats où l'on ne peut ni s'asseoir ni s'allonger. Il y compléta une culture phénoménale. Puis il vécut un amour son avec une institutrice libertaire comme lui et mourut très vieux. Bernard Thomas a ensuite écrit la Croisade des enfants (2), encore une quête d'absolu, les pieds dans la boue, la tête dans les étoiles. Un oratorio médiéval aux accents soixante-huitards. « Au fond, j'écris toujours la même histoire ». remarque-t-il. . L'être humain devant l'infini, et qui se demande ce qu'il est venu faire là... Un jour, j'aimerais bien réussir un livre où l'héroïne ne mourrait pas. Mais on a des choses à purger, dont il faut se

# de l'écriture Il y a le projet sur lequel on commence un livre, et puis ce qu'il

devient. Ecrire, c'est une plongée en eau profonde, on est envahi. Quand on est en même temps journaliste, il faut chaque semaine s'arracher, c'est douloureux; ce rappel à la réalité, c'est rugueux, dérangeant...

L'alchimie

réalité, c'est rugueux, dérangeant...

Au début, je voulais faire la chronique d'une petite ville de province, Versailles, hors des lieux, hors des temps. Je voulais qu'un mythe nourrisse le roman, et c'était ceut du labyrinthe. L'hérolne s'appelait Sarah. Mais le livre ne démarrait pas. Ça tient à quoi l'alchimie de l'écriture? Un jour j'ai rebaptisé Sarah. Elle est devenue Aurore. Du mythe du labyrinnue Aurore. Du mythe du labyrinthe, j'ai glissé vers l'histoire de Phaéton, cet extraordinaire mor-

de mystère.

rues depuis, m'ont exposé.

psendonyme de Paységar, a accepté, pour une fois,

d'apparaître. Il nons a demandé d'être discret : ses

traits, comme sa biographie, doivent être enveloppés

Le mystérieux Puységur sort de l'ombre... Sur la converture de la Grande Bibliothèque, on a mis les Prisons de Piranèse. L'une des Bibliothèque L'histoire de la publication du « roman » de Puységur est aussi bizarre que les événements qui s'y déroulent. Paységur, à la fin des années 50, a aban-donné un ensemble de textes, jusqu'à ce que son frère décide de leur trouver un éditeur. La fiction et la vie, de Vieira da Silva aurait pu illustrer ce livre étrange, venu de quelque désastre. Son auteur, qui a pris le

Grande Bibliothèque met en scène deux frères enfermés dans un dédale rempli de livres... 'Al commencé, raconte kett, Voyage en Grande Garabagne, Phységur, en 1952, ou 53, par de courts récits, Crypte, la Ville et la Gardienne. de Michaux; Poe, Kafka et Sade. Comme je suivais des stages d'ingénieur, avec les 3/8, je pouvais écrire Crypte, je l'ai montré à Paulhan, qui l'a aimé et voulait le prendre des histoires brèves, la muit ou le qui l'a aime et voutait le prenare pour la NRF. Ensuite, sons plan préconçu, j'ai entrepris le Récit de la Grande Bibliothèque, qui est ina-chevé. En 1957, j'ai cessé d'écrire pour militer au PSU et à la CFDT. Avant, je faisais aussi de la pein-

La Grande Bibliothèque réunit tous les textes de Puységur, en deux parties. D'abord le Récit de la Grande Bibliothèque, puis les cycles de récits courts, la Rue qui porte mon nom et Malédiction. Une troisième section, Marques d'origine, comprend trois notes sur Puységur, ture abstraite. Deux galeries, disparédigées par son frère, et se termine par une postface, le Cas Puységur, qui ne simplifie pas les choses. - Je lisais beaucoup. Les Chimères de Nerval furent déterminantes. Certaines proses m'impres-sionnèrent: Aminadab, de Blanchot, Molloy et Malone meurt, de Bec-dans une bibliothèque où des salles

de lecture en étages tournent autour d'un « immense escalier spiral ». Sous une lumière violette, des érudits, des professeurs, les eminences », perpétuent le rituel inter-minable du lieu. A chaque livre demandé par les lecteurs correspond « une femme qui a décidé de l'incar-ner ». La bibliothèque, qui est une colonie pénitentiaire, devient ainsi un gigantesque bordel. Le narrateur et son frère, en prenant le Déclin de l'Occident, de Spengler. Madame Bovary. ou Grand-Rue. de Lewis, convoquent des créatures qui les dénudent et s'abandonnent.

RAPHAËL SORINL (Lire la suite page 16.)



# LE ROMAN COMME VISION DU MONDE

# lien de nous entraîner dans les morosités du narcis-

# Une entreprise folle

carrière, ne tend de filets sous leurs sauts. Au contraire, les confrères guettent le faux pas, jubilent si c'est la chute. Citez-moi un métier où l'on joue sans cesse son va-tout, à ca point...

découvrir, comme en musique.

l'irréel, les sensations et la métaphysique, la grande histoire et les

petits secrets, la pointe de ce que les mots peuvent faire bouger chez qui les lit, poésie et fiction mêlées, « le » livre, quoi l

pard Oth. D'entrée, il se lance dans l'envoi grandiose, déclamatoire, prophétique. Oyez, humains, ce que je vais narrer ! La scène représente le monde, comme disaient les élisabéthains, et Claudel. Ego ne se départira pas de cette solennité sonore, jusques et surtout dans l'extase intime. Roman picaresque, mais aussi odyssée allégorique, nouvelle quête du Graal, dont les rebondisse-

Né à Blois, Ego est orphelin de bonne heure. Il est recueilli par n'en rencontre que dans les contes, ajoute tous les ciels imaginables à ce paradis.

prothèse de cuir noir.







# la vie littéraire

# Ouand Goethe lisait Spinoza...

Avec l'érudition vertigineuse qu'on lui connaît, Georges Gusdorf s'est attaché depuis une dizaine d'années à retracer l'évolution des sciences humaines dans l'histoire de la pensée occidentale. Le dernier volume publié de cette entreprise titanesque s'intitule : Du néant à Dieu dans le savoir romantique (Payot, 430 p., 170 F). Dans des pages lumineuses, Gusdorf montre, notamment, comment Goethe s'est emparé de la pensée de Spinoza, séduit par le thème du Dieu-Nature et l'élimination de toute référence au peché originel.

Spinoza ne reconnaîtrait sans doute pas avoir inspiré Goethe. Ce dernier en était d'ailleurs perfeitement conscient lorsqu'il écriveit au philosophe Frédéric-Henri Jacobi : « Je ne puis dire que j'aie jamais lu d'affilée les écrits de cet homme remarquable, que l'édifice entier de ses idées se soit jamais dressé devant mon âme de manière que je puisse l'embrasser tota-lement d'un regerd. Ma manière de penser et de vivre ne le permet pas. Quand j'y jette un coup d'asil, je crois le comprendre, c'est-à-dire que, pour moi, il ne se contradit jamais et, pour ma manière de penser et d'agir, je puis y puiser de très salutaires influences. >

Ce que Spinoza offrait à Goethe, c'était l'idée d'un Dieu qui était en lui, rendant ainsi possible une réconciliation de ses aspirations individualistes et de l'ordre de la nature qui les intégrerait. Mais Goethe avait également saisi depuis longtemps que personne ne comprend les autres, « qu'avec les mêmes mots, nul ne pense ce que pense son semblable, qu'une conversation, qu'une lecture éveille, chez des individus différents, des enchaînements différents d'idées ». Goethe ne s'arrêtait, en lisant Spinoza, qu'aux passages qui piquaient sa cu-riosité et dont il pressentait qu'ils le rendraient plus fort, c'est-à-dire plus fécond. Y a-t-il meilsure lecture ? - ROLAND JACCARD.

# Les « Cahiers Paul Gadenne »

La revue Ouvertures, qui avait déjà publié dans ses précédentes livraisons des textes de Paul Gadenne, entreprend la publication de « cahiers » consacrés à ce romancier.

Le premier « cahier » regroupe des chroniques parues, entre avril 1946 et novembre 1952, dens divers journaux et revues. L'auteur de la Rue profonde nous apparaît

# comme un critique littéraire sévère. Cet homme pour qui la littérature garantissait la vie

ne tolérait pas les défaillances ordinaires de certains grands écrivains. Commentant la correspondance de Dos-tolevski, il n'hésite pas à opposer « la soumis-

sion » de celui-ci à « la recherche du péni » de Sévère pour le Molloy de Beckett, Paul Gadenne manifeste, en revanche, une certaine

tendresse pour Au-dessous du volcan, qu'il qualifie de roman de « l'hébétude lucide ». Paul Gadenne espérait peut-être qu'un jour le monde prendrait les couleurs de l'ivresse du

héros de Maicolm Lowry. - P. Dra. \* Cahiers Paul Gadenne », Ouverturer (2 bis, place Lacépède – 47 000 Agen), 114 pages, 30 F. (Abonnement 4 numéros : 120 F). Signalons aussi que Gallimard vient de rééditer l'Avenue, roman de Paul Gadenne, qui parut pour la première fois en 1949. (260 pages.)

# Le jeu de cartes surréaliste de Marseille

Réfugiés à Marseille à la fin de 1940, André Breton et ses amis se réunissaient fréquemment au café le Brûleur de loup. Les surréalistes n'avaient pas renoncé, dans cette épo-que de grisaille, au « Merveilleux », et ils inventaient des jeux pour éclaircir la nuit.

Ils créèrent ainsi un jeu de cartes où dominuient humour et imagination. Révolution, amour, rêve et connaissance remplacèrent trèfle, cœur, carreau et pique, et les génies, les sirènes et les mages supplantèrent les rois, reines et autres valets.

Les perticipants au jeu tiraient au hasard ce qu'ils devaient dessiner, et Victor Brauner, André Breton, Oscar Dominguez, Max Ernst. Jacques Hérold, Wifredo Lam, Jacqueline Lamba et André Masson purent représentar Baudelaire, la Religieuse portugaisa, Novalis, Lautréamont, Sade, Lamiel, Hegel, etc. Le joker se présentait, lui, sous les traits d'Ubu, dessiné par Jarry.

L'éditeur marseillais André Dimanche vient d'avoir l'heureuse initiative d'éditer, au format habituel, ce jeu de cartes qui enchantera les aments du hasard. - P. Dra.

★ LE JEU DE MARSEILLE, éditions André Dimanche (distribution Fernand Hazan, 35-37, rae de Seine, 75006 Paris), 54 F.

# Mesrine superstar

L'époque a les héros qu'elle mérite, dit le cynique. Jacques Mesrine est en passe de devenir l'un de ses fleurons. Un film-document, un livre-témoignage et une résdition de l'instinct de mort, que l'« ennemi public nº 1 » pu-bila aux éditions J.-C. Latrès avant d'être dépossédé de ses droits par une loi rétroactive, le placent au premier rang de l'actualité.

Au terme de sa demière cavale, rythmée de déclarations mégalomaniaques et de e scoops » journalistiques, Mesrine fut abattu par la police sans qu'on lui laissat une seule chance, et son amie Sylvia Jeanjacquot fut blessée. Dens Mesrine... ou la dernière cavale, (Le Carrousel, 246 p., 78 F), Guy Adamik raconte la folia fuite et livra le testament enregistré du hors-la-loi. Mesrins y disait à son arme : « J'ai assumé ma criminalité jusqu'au bout... Se les policiers m'ant tué avant que j'aie au la temps de mettre la main sur mon revolver. Il faut te dire une chose, si j'avais eu le tamps de mettre la mein sur mon revolver (...), je m'en

La vie criminelle de Mesrine fut aussi ceffe qu'il avait choisie, même si, à sa décharge, sa détention dans les trous de basse-fosse des OHS renforça son « instinct de mort ».

Dans une note de l'instinct de mort, que les Éditions Champ libre rééditent (360 p., 70 Fl. Gérard Lebovici écrit, non sans légèreté, que Jecques Mesrine devint par ses e agissements », « pour les français de notre époque, le parfeit symbole de la liberté ». Il s'en prend aussi au premier éditeur du livre, J.-C. Lattès, qui annonça « publiquement qu'il retirait de la vente un livre que la police n'aimait pes. Mais plus tard, Mesrine ayant été assassiné, il a republié le même livre. L'opposition des héritiers de Mesrine l'e obligé à y renoncer.». « Le redoutable honneur d'éditer Jacques Mesrine, conclut Gérard Lebovici, revenzit donc aux Éditions Champ libre. >

Victime sans doute d'une défaillance de la mémoire. G. Lebovici quolie de recoeler que Mesrine eveit aussi menacé de mort son éditeur. Cela dit, considérer la réédition de l'Instinct de mort comme un honneur « radoutable » alors que le protagoniste principal de l'affeire est relégué dans les ténèbres, paraîr, en effet, d'une exceptionnelle témérité. « C'ast. l'homme qui tient l'arme qui a de l'importance, pas l'arme elle-même », a écrit Mesrine. Etranges mœurs, triste époque, dirait le

# vient de paraître

JEAN DEMÉLIER : le Métro du bout du monde. - Un jour, une rame de métro rebelle quitte sa voie et s'enfonce sous terre. C'est l'occasion pour les voyageurs de se voir, de se parler, de s'aimer enfin... Par l'auteur du Miroir de Janus. (Balland. 156 p., 49 F.)

ALEXIS LECAYE : le Moine et le Diable. - Un matin d'avril 1382, Pierre Tranchet d'Us, jeune moine parisien et brillant universitaire, descend la route du Rhône pour re-mettre au pape Clément VII des documents de la plus haute importance. Chemin faisant, il lui arrive de nombreuses aventures et, à chaque détour, rencontre le diable sous de multiples apparences... Par l'auteur de l'Île des magiciennes.

### (Fayard, 284 p., 69 F.) Théâtre

STIG DAGERMAN : le Condamné à mort. – Un drame en quatre actes que l'écrivain suédois composa en 1946. L'éditeur l'a fait précéder d'un court essai de Dagerman : Théâtre et Réalité. (Acces Sud. Traduction de Philippe Bouquet. 156 p., 65 F.)

# Civilisations

JOSÉE BALACNA : l'Imprimerie arabe en Occident (XVI--XVIII siècle). - Qui se souvient qu'il y eut jadis en Europe de pros-pères éditions en arabe, bien avant que les chrétiens d'Orient ne créent chez sux la première impri-merie arabe ? J. Balagua rappelle dans un texte très vivant (avec iconographie et hibliographie) cet épisode oublié du dialogue culturel euro-arabe. (Maisonneuve et Larose, 153 p., 68 F.)

FRANCIS LEY: Voyage en Italie du baron de Krädener en 1786. – L'historien Francis Ley a traduit et présente le journal que le baron Alexis de Krüdener, ambassadeur de Catherine II auprès de la République de Venise, tint sur son voyage, commencé en 1786, de Venise jusqu'à Rome, Naples et Pompéi, Florence, Lyon, Cenève enc. C'est aussi l'étonnant témoignage d'un homme du Nord sur les merveilles » et la situation des différents pays qu'il découvre. Pré-face de Gérard Luciani. (Librairie Fischbacher, 33, rue de Seine, 75006 Paris, 312 p., 135 F.)

FRANÇOIS BOESPFLUG : Dieu dans l'art. - L'art religieux peut-il se tions de Dieu, de la Trinité? Le pape Benoît XIV (1675-1758) fixa la doctrine de l'Eglise à l'égard des a images de Dieu - en ratifiant la position dominante du concile de Trente. Il s'avère aussi que l'Eglise

romaine n'a goère fait la théorie de son mage des images de Dieu. L'auteur, théologien, à partir de l'analyse du document pontifical et de l'affaire Crescence de Kaufheuren, repose la question de l'avenir sacré dans un monde inondé d'images, Préface d'André Chastel. Postface de Leonid Ouspensky. (Cerf., 380 p., 137 F.)

KONRAD LORENZ : les Fondements de l'éthologie. - Konrad Lorenz, c'est l'initiateur de l'étude du comportement animal de manière comparative, ou éthologie. Dans est ouvrage, il illustre ses positions théoriques, définit ses règles méthodologiques et répond par la même occasion à ses détrac Traduit de l'allemand par Jeanne Etoré. (Flammarion, 430 p.,

120 F.) Du même auteur est réédiré dans la collection de poche · Champs » l'Homme dans le flouve du vivant, qui traite de la nature es de l'interprétation du processus de l'évolution. Introduction de Irenaits Eibl-Eibesfeldt. Traduit de l'allemand per Jeanne Etoré. (Champs/Flammarion, 454 p.)

ANNIE GOLDMANN : Rêpes d'amour perdus. - A partir d'une relecture d'une douzaine de grands romans du dix-neuvième siècle, l'auteur étudie le rôle des hérolnes - mère, amante, courtisane ou femme de tête - qui out nourri jusqu'à nos jours l'imaginaire des hommes et des femmes et sont à l'origine de tant de « rèves d'amour perdus ». (Denoël/Gonthier, 224 p., 76 F.)

# en bref

· PARMI LES REVUES. Atremest public des saméros spéciaux sur chiens et chais : «Anian) mon ier - (janvier 1984, 65 F), et sur l'image que nous avons de l'intelli-gence dans notre société : «Intelli-gence intelligences» (février 1984,

Autre umnéro spécial : ceiui de la revue l'Histoire sur « L'umour et la sexualité ». On passe des mours habyloniesses su procès d'Oscar Wilde (m 63, 26 F).

De son chée, le Crapoulliot connecre son montre de justier 1984 aux.

« Pédephiles » (20 F), tandis que PArc public us ensemble d sur Boris Vian (a 90, 45 F).

Dans la NRF de jaurier, on trouve use nouvelle intélite de Faulker; Neige, et des fragments de Louis-René des Forèts. La même revue nous 

Le sixième numéro de « ORACL », revue trimestrielle de crèa-tion litéraire publiée par l'Office réglo-nal d'action culturelle de Postices (Vienne), vient de puzzitre. Il a pour thème le mit et propose metaument des textes inédits de Jean Domélier, Cathe-rine Lepront, Jens-Loup Transard, niusi que des études et des chroniques, en particulier sur Cioran, Louis-René des Farties Bend Cadenne, Inde Stafendes Forêts, Paul Gadenne, Jude Stéfan, André du Bouchet. ORACI. (musée Sainte-Croix, 8600 Politiers) rappelle que, en cas d'envoi de manuscrits, cenxci doivent être dectylographiés en deux exemplaires et expédiés à J.-C. Valia, Les Bordes-Nonsillé, 86348 La Villo-dien. La revue, 40 france, est distribué par Distigue : Fabounciment susuel est de 120 F.

 Les Calders Elle Faure out po-Les Calders Elle Faure out publié récessinest leur miniére 2. On y trouve un article qu'écrivit Elle Eurre en 1934 sur l'Atriante de Jean Vigo, et la réposse qu'il avait faite, trois aus plus têt, à une enquête sur les films de guerre et le pacifiance. (M° Martine Châtelain, Les Parlant le Bardan 20 231 — Calut. Roches-Le Perréon 69 830 - S

Georges de Reneius.)
Signatous estin les albums de Dou-ble Page : « Andalousie » (abotos de Hans W. Silvester, texte de Doublisque Courtier), et « Duessent » (photos de Berand-Marie Lanti, texte de Jean-Pierre Splimout).

• PRÉCISIONS. - Zofia Bobovicz, directrice de la collection « Do-maine de l'Est », chez Laffent, nous prie de préciser que la nouvelle édi-tion de Metr Englowicz d'Eliza Or-zeszkowa (voir » le Monde des li-tres » du 10 février) a été revue par Heuri Roczymow et par elle-même.

M. Jean Milly, éditeur de la Pri-samière (voir » le Monde des livres » du 10 février), nous indique que les volumes de A. la racherche du temps perdu parus du vivant de l'anteur se-bons, mais l'és ches. Compies out publiés chez Garnier-Flagunarios dous l'ordre chromologique, et que l'établissement du texte et l'appureil critique seront dus à Elyane Dezon-Jones pour le Côté de Guerriannes et à Ella Ogée pour So-

# en poche

# GROUCHO MARX, le fléau de ces dames

INÉ de ce fiéau burlesque et délirent que furent à l'écran les frères Marx, Groucho se distinguait par se muflerie. Là où il passait à grands coups de jambes raides comme des ciseaux et pointant la paire de comes de sa moustache, la sensibilité des dames jonchait le tapis, brisée, telle une collection de porceleines dans un magasin d'éléphants. Cette mufierie qu'il éleva à la hauteur d'un art, Groucho n'en a pes seulement usé au cinéma : les lecteurs des quelques ouvrages qu'il a commis en ont tiré leur profit. Dans les *Mémoires d'un amant lementable*, qu'il écrivit une quinzeine d'années avant sa mort, le sexe faible en voit de toutes les couleurs. Voyante, prostituée, serveuse de restaurant, les ferrimes ne sont que pièges pour le pauvre Groucho. Il ne s'en désole pas plus que ca, ses mésaventures étant surtout un prétexte pour raconter ce qui lui passe par la tête : « Le titre de ce bouquin est trompeur, prévient-il, mais il y a plusieurs façons de vendre un livre ou de dépouiller un chat. » Aussi, nous emmène-t-Il chez l'homme de Néanderthal ou chez M. Marx père, propriétaire pour l'occasion d'une plantation et que ses esclaves « a-maient pour se bonté, se compréhension et, aussi, parce qu'il était le seul à posséder un fouet ». Ou bien Groucho nous initie aux effets secondaires de la cuisine mexicaine, à le grimpe des réverbères hollywoodiens ou aux délices du poker, sans lequel

« la vie n'était qu'un grand bol de sciure » pour son frère Chico. « Il vaut mieux être le premier dans sa spécialité que le dernier à table », écrit Groucho qui a le goût des proverbes, il samble que sa spécialité ne fut pas la séduction, et que sa beauté particulière ne l'aida guère dans ses entreprises. Se regardait-il dans une glace, qu'il y voyait « suffisamment de dents cariées pour remplir un tiroir 1. L'une des créatures cédait-elle, qu'elle arrivait au restaurant dans une tenue tapageuse qui donnait à Groucho l'envie « de se faire servir à dêner sous le table ». Réussissait-il à attirer l'objet de son désir dans la « chambre d'amour », qu'aussitôt la pièce était envalue par une nuée de pigeons roucoulants et crotteurs. L'encouragement trop appuyé conduit à l'échec.

A sa manière absurde et cocasse, Groucho Merx défoule les amants « lamentables » et les amateurs de jeux de mots, les seconds étant sans doute devenus ce qu'ils sont pour se consoler des mésaventures des premiers. Tous les hommes ne peuvent se prévaloir de la grâce et de la finesse d'espit d'un « MacArthur marchant sur les eaux »...

BERNARD ALLIOT. \* MÉMOIRES D'UN AMANT LAMENTABLE, de Groucho Marx, Scull/Virgule, traduit de l'américain par Michel Lebrus, 226 p., 27,50 F.

Free and Je garan milita al The second TALL IN THIS PROPERTY Company of the to their a distinctions. رجيه وداد - ا The west winds 1 The second second Section to the Total name The second

17-18:11

30 300

1.20

- 16 4

- n= 44

1000

, singe

A. 294

1.0

\*\* f.##

الأداب

. 454

The Grand

o in in in per die

- net

- - se hear

- 25 MAY

is pr Principal States

Guy G

le maries

trom undustrage 🛊

\* 1 % A . 10

The Property

ALA

State of Lat. \* WILD E officer, fate Bacheries, 144

ie d de Gere

på varrible Parent de 4

The Add to the The President The ore Const. AND RES COME. The said of the said S THE PARTY.

- arena The Date of Street, Poésie\_

The state of the s

and the state of t

A Company of the Comp

Beginster Statistics of the second of the se

A STATE OF THE STA

2000年 元年 - 2000年 - 2

A STATE OF THE STA

Eller and a constant of the co

選問できない。 対象が対象(12) 一般に対象のではなっています。 連続に対象のではなっています。

. و ۱۰۰ الاستوسطان

.....

-----

See Section .

AND STREET, ST. ST.

<del>ः वि</del>श्वकोत्राहर ।

-

and the same of th

State Comment of the

1.42年4年

- .... se <u>.....</u>

٠٠٠ تنظمانه

1.00

# 154 TOK 1

CANAL TO SHAPE

ing the state of

tern ter

ar agreement for

STATE OF THE

E 1887

والمستخدد الما

g garantest for

THE PARTY OF

المارية المارية المار

AL MARIE WATER

Maria Service

يعو ينسينهمين

<u> - 444--4 - 5----</u>

Action with the

- C--

----

**100** 号 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100

SEP MITTER WATER

Britis Marinip

Company of the Company

Section 18 14

-

Section .

A PERSONAL PROPERTY.

gar same

\*\*\*

MARLINS & F

12.00 Page 15.5

هير المساور ا

وأريم ويستعوان

THE STATE OF THE S

MARK SEPS LINES & C. L. L. L. L.

in additional of the No.

2 the state of the

E Haran

**建筑** 

### Les terres natales de Le Quintrec

Depuis Péguy et Claudel, les poètes ent enracinés dans une terre nous manquent, comme nous manent les bardes qui savent dire avec quent les hardes qui savent une son force leurs vérités quotidiennes. Charles Le Quintrec est de cette racelà, indifférent aux modes et obstiné à dire son allégeance à tout ce que si-gnifie et symbolise la Bretagne.

Les réalités bretonnes se retrouvent dans le Règne et le Royaume, vohune qui regroupe les poèmes que Le Quintrec écrivit ces dernières années. Ce qu'il dit est simple et immédiatement compréhensible. Tout d'abord, il traduit une terre, avec ses landes, son gibier rare, sa lutte contre la mer nourricière, à la fois aimée et redoutée, ses hommes partant au loin, ses femmes en perpétuelle attente, et prêtes au deuil. Il y a sinsi une odeur de vent et d'écume. et comme une communion tellurique, dans chaque page de ce poète, huteur, opiniâtre, coriace.

Proche de la rime mais capable de briser le vers, quelquefois résolu-ment adversaire des facilités musicales, Le Quintrec sait aussi se détourner de la Bretagne visible pour rejoindre sa légende. De Concarneau à Brocéliande et du roi René à Merlin, il suffit de parcourir une méta-phore ou un seul vers. Entre le poète et sa terre, un étrange inceste s'accomplit. Le Quintrec est croyant. Jadis, il s'adressait à Dien en toute humilité et a'hésitait pas à l'invo-quer, voire à l'interpeller. Il a évoné : aujourd'hui, un certain panthesme s'insinne dans son chant. Il abandonne la littéralité de la prière, pour y introduire de vieilles réminiecences celtes. Cependant, les pieds et le regard sur ses pierres battues par le vent, Le Quintrec sait se faire universel. Un poète, trop vite rangé sous des étiquettes restrictives, clame ici des évidences qui sevent, curieusement, nous troubler par un langage mut de ferveur et de force. Il est passé le temps des fées dans les

[fougères Les villes sont venues Comme de grandes sœurs grimées [mais pas fières

Avec des jambes nues. Là-bas, où bat mon cœur, les futaies [s'assoupissent Et le printemps reluit

Les bardes ne sont plus de notre

[bénéfice Les héros sont partis.

Même les bêtes dans l'air attiédi des (bauges Ruminent au passé Les veneurs et les chiens s'éloignent

| vert les souches Des orbres matilés Des avores manues.

Et la trompe du soir rassemble les Histoire littéraire.

Et leurs peuples d'oiseaux Ecoute tout se tait Ecoute tout se meurt

Ecoute les tombeoux. ALAIN BOSQUET.

★ LE RÈGNE ET LE ROYAUME, de Charles Le Quin-tree. Albin-Wichel; 358 pages, 90 F.

### Guy Goffette, le marieur de mots

Guy Coffette aimerait pouvoir, un sur, « celébrer les noces de l'encre et

jour, « celeurer les luces de mots ré-de la neige ». Ce marieur de mots réduirait, volontiers, le monde à une imprimerie magique où e des typo-graphes our doigs d'or e transformeraient, sous ses yeux, le plomb en ébats de casse . En attendant le règne des voyelles, ce poète reconnaît, dans le tumulte de certaines nuits, les femmes inavouées qui s'accrochèrent à ses rêves.

Guy Coffette, qui avance de profil entre des oiseaux respectueux du silence, s'est construit un royaume poétique où « l'aube mendie son pain dans le jardin clas des pupilles » Les poèmes de cet auteur sont aussi accueillants que certains bars où l'on peur simplement s'asseoir et laisser les heures filer au gré de la rumeur qui se noie au fond des verres.

\* SOLO D'OMBRES de Guy Goffette, Éditions Ipomée (diffusion : Hachette), 144 pages, 48 F.

# Le dénuement de Gérard Bocholier

Poète et essaviste, Gérard Bocholier considère que seul le silence est porteur de vériul. La parole, selon lui, hésite toujours entre le mensonge et la politesse, et se prête au confus, à l'à peu-près.

Cet homme, que l'on devine attaché à ce que fut sa jeunesse, épie der-rière le jeu conventionnel des « lèvres - les vérités que padeur et effroi

Le lecteur avide d'excès cherchera en vain dans les vers de Cérard Bo-

cholier le moindre débordement lyri-que. Cet auteur pratique une poésie du dénuement. Ses phrases tranchent à vil et tendent à l'essentiel. Pour tant, quelquefois, au creux d'un poème, cet écrivain distant avoue qu'il cherche « l'illusoire étreinte des

PIERRE DRACHLINE. ★ LÈVRES, de Gérard Bocholier, Editions Rougerie, 76 p., 39 F.

Histoire \_

# Un royaume exemplaire

Que savons-nous de la Navarre, sinon qu'elle avait encore pour roi ce-lui de France à une époque où sa par-tie espagnole était annexée depuis longtemps à l'Espagne ?

En fait, il a bien existé, ce royaume, durant cinq siècles; non seulement indépendant, mais prospère, heureux et, par bien des aspecta, exemplaire.

Un petit Etat, certes, qui chevauche les Pyrénées occidentales de la vallée de l'Ebre à l'Adour; mais qui contrôle ainsi, entre Saint-Jean-Pied-de-Port et Pampelune, les précieux passages par lesquels toute l'Europe va prier à Saint-Jacques-de-Compostelle.

Un Etat bien étonnant. Chrétiens, musulmans et juifs y vivent mieux que dans une paix précaire : dans une entente et une collaboration constantes, sous la tutelle fort sage de rois, navarrais d'abord, puis français, quand le grand Sanche VII le Victorieux choisit pour lui succéder le jeune Thibaud de Champagne, son

Des comtes de Champagne, la couronne de Navarre passera à ceux d'Evreux, puis d'Albret, d'où elle reviendra définitivement à celle de France avec Henri IV. Mais cette Navarre n'est plus qu'une ombre. La partie espagnole a été brutalement réunie à l'Espagne en 1512 et l'autre, minuscule, fondue en 1607 dans le

Telle qu'elle fut durant tous le Moyen Age, la Navarre est un sujet d'étude passionnant. Elle a sujourd'hui son historienne française, Béatrice Leroy. Bon livre, qui se perd seigne pas toujours comme nous le souhaiterione com parfois dans le détail local et ne rentation est très bonne, le récit vivant et chaleureur.

JACQUES CELLARD.

\* LA NAVARRE AU MOYEN AGE, de Béatrice Leroy. Albin Mi-chel, 195 p, 65 F.

# Les Amours de Fragoletta

Fallait-il rééditer ce Fragoletta d'Henri de Latouche (1829), qui fut en son temps un beau succès de librairie?

Tous comptes faits, oui. D'abord parce que Latouche lui-même (1785-1851) mérite mieux que les quelques lignes que lui consacrent parfois nos histoires de la littérature. Ensuite parce que même si Fragoletta n'était qu'une Chartreuse de Parme ratée, ce

ne serait pas rien. Raté, en effet, le roman de Latouche, par excès d'ambitions. C'est « un roman historique complet », en disait Balzac. Au moins celui des années d'incertitude et de gloire du Direc-toire agonisant, et des armées républicaines établissant à Naples la brève et malheureuse République parchénopéenne (1799). Trente ans après, Fragoletta remusit allègrement des souvenirs glorieux, ceux d'une République libératrice, et ridiculisait. à travers la monarchie napolitaine, la cour de Charles X.

C'est aussi un roman d'amours, au pluriel et bien étrange. Cette Fragoma, « Fraisette », est-elle une jeune fille un peu garçonnière? Ou un jeune homme un peu trop beau? Toujours est-il que, femme, elle est désespérément aimée d'un officier français, Marius d'Hauteville, et homme, de la sœur de celui-ci, Engé-

Est-elle Philippe ? Et Camille ? Et comment soutient-il ce double rôle? Au terme de cet imbroglio, Eugénie est morte de désespoir et d'Hauteville tue Fragoletta-Philippe.

Tout cela est bien noir, bien romantique, et par moments hien em-brouillé. Mais on se laisse prendre au jeu sur trois cent cinquante pages ; ce qui fait en tout cas l'éloge de Latou-che écrivain, preste, élégant et sensi-

\* FRAÇOLETTA, d'Henri de Latonche, préface de Monique Ne-mer, éditions Desjonquères, distribu-tion PUF, 354 pages, 79 F.

Lettres étrangères \_\_\_\_

### Le retour d'Alain Sillitoe

Un revenant : Alan Sillitoe. Depuis 1965, date à laquelle les éditions du Seuil avaient publié le Général, aucun autre de ses livres n'avaient été traduits de ce côté-ci de la Manche. Sillitoe semblait éprouver quelque difficulté à sortir de l'ornière du récit prolétarien-politique.

Les reres tentatives qu'il effectua hors de ce geure se soldèrent par des échecs. Et puis, en 1975, il publia Raw Material, livre que salua la critique anglaise. Certains allèrent même jusqu'à en parler comme « de son œuvre la plus importante ». Pour qui avait lu Samedi soir, dimanche matin ou la Solitude du coureur de fond (1), le compliment n'était pas mince. C'est ce récit que viennent de publier les éditions Lattès, sous le titre de Nottinghamshire.

Il s'agit d'une sorte d'autobiographie romancée, où Sillitoe nous livre sa propre conception du monde. Sur ce dernier point, il ne se montre guère convaincant lorsqu'il tente, par exemple, de nous expliquer ce qu'est la vérité. Passons. Le reste du roman - « c'en est un, précise Sillitoe, dans la mesure où tout écrit relève de la fiction » – se présente comme une suite de tableaux évoquant les figures dominantes d'une parenté pour le moins pittoresque.

Entre un grand-père paternel forgeron qui a le coup de poing facile et une pléiade de cousins ou d'oncles tous aussi a remarquables a les uns que les autres, l'auteur n'a que l'emharras du choix. Cependant, on s'aperçoit très vite que ce n'est pas là le thème du livre. Tandis qu'il rassemble les « lambeaux d'une identité familiale », Sillitoe s'ingénie à créer sa propre histoire déduite de celle des autres et, surtout, de leur imaginaire. A plusieurs reprises il note ainsi les différentes versions qu'on lui donne d'un même fait : peu lui importe qui dit vrai. Seul le récit compte, et par conséquent l'écriture.

# BERNARD GÉNIÈS.

★ NOTTINGHAMSHIRE, d'Alan Sillitoe. Traduit de l'anglais par Marc Duchamp. Ed. Lattès, 258 P., 90 F.

(1) Ces titres ont été publiés aux éditions du Seuil.

Récits

# Yolaine Simha

ont pris la précaution de masquer les visages des gens qu'ils avaient photo-graphies. Pour mieux les mettre à nu, sur la page de droite, où l'on trouve leur portrait. Cela s'appelle Contes grinçants du dimanche. Qui ne s'est amusé à imaginer la vie des passants, des voisins de métro, du visà-vis dans l'autobus ? Yolaine Simha joue à ce jeu, à la limite du voveurisme. Avec le plus de détails vus (des preuves), elle fait des romans, qui tiennent juste dans la page, des ro-

C'est acide, forcément, ca tient au sujet. On n'imagine pas souvent des vies séduisantes aux gens que l'on croise. Elle est même méchante, parfois. Yolaine Simha, à la manière de Barbara.

Pourtant, Contes grinçants du di-manche est un livre qui déclenche des éclats de rire intérieurs. Un livre optimiste parce que, malgré la laideu des rues, l'hiver qu'on sent rôder, les silhouettes contractées des héros. l'auteur a le sens des associations d'idées saugrennes, du détail q sauve, et du souvenir loufoque. Elle sait, comme une petite fille reucontrée dans son livre, « marcher posé-ment à l'extérieur et simultanément sautiller à l'intérieur », Il faut pour cela de la précision dans le vocabu laire, de l'attention. Yolaine Simha a un regard qu'on n'oublie pas et de la tendresse dans le ricanement.

\* CONTES GRINÇANTS DU DIMANCHE, de Yolaine Simha. Le Nouvesu Commerce. 139 F. Photo-graphies de l'anteur et de Gilles Roully.

### Les révoltes de Pierrette Sartin Après les Souvenirs d'une jeune

fille mal rangée, récit d'une enfance martyre et d'une adolescence révoltée, Pierrette Sartin, avec l'n enfer *en convenable*, reprend le fil de son histoire qui est celle d'un long combat. « Rien, jamais, n'abolit notre en-fance », dit Simone de Beauvoir : pourtant, que d'efforts, que de travail, que de persévérance, que de

coups d'éclat et de déchirements dans n'a rien épargné pour surmonter le mal des premières années! Une mère méchante et à demi folle, un père faible et dominé, dans le climat d'une petite ville - qui est ici Granchaix et que l'on connaissait déjà sous le nom de Chaminadour, — les scènes, les drames, la honte, ont développé chez la protagoniste de ce livre noir une rancune sans lin ni merci.

Farouchement éprise de liberté, d'indépendance, de dignité, Annette s'est arrachée au milieu familial grâce à son amour des livres. Un mariage malheureux, d'autres attendrissements sans durée, assurent la jeune femme dans le sentiment d'une solitude radicale. Cette solitude est sa force comme elle est son malbeur.

Elle refuse tout compromis, divorce, s'évade, élève scule ses enfants sans jamais rien céder aux illusions flatteuses, pas même quand elle re-garde son fils et sa fille, qui la déçoi-vent souvent. « Lucidité d'abord » ourrait être sa devise. Rien ne coûte plus cher que ce luxe-là.

Blessée aussi dans son enfance massacrée, Edmonde, la sœur d'Annette, suit un chemin tout différent Laide, sans goût, sans esprit, sans courage, Edmonde gache tout par veulerie et tombe de plus en plus bas.

La symétrie de ces deux destins paraît presque trop exemplaire et dé-monstrative. Mais ce livre violent, écrit avec seu, est porteur, en dépit de tout, d'une magnifique espérance ; car l'héroïne, comme son auteur, qui est psychosociologue et une féministe active, est de ceux qui triomphent de l'adversaire en tendant la main aux plus faibles et aux plus déshérités.

### JOSANE DURANTEAU.

\* UN ENFER BIEN CONVE-NABLE, de Pierrette Sartin, Pierre Horay, 334 p., 75 F.

 $Romans_{-}$ 

# L'été irlandais de Flora Groult

Un malentendu, c'est déjà bête, nême si on a la vie devant soi pour s'expliquer. Mais si la mort s'en mèle, comment s'arranger avec ce qui est resté en suspens ? C'est une situation de ce genre qu'explore la narratrice. Iris, pendant un été, en Irlande. Son mari. Thomas, est mort alors qu'ils étaient séparés. S'adressant à lui, écrivant pour elle-même, elle laisse revenir son passé - émo-tions, mariage, incidents, éloigne-

Iris est encore assez jeune pour et les gens du dimanche s'inquiéter de ne l'être bientot plus. A ses côtés, sa fille Valentine, déjà divorce, se débat dans ses propres problèmes. L'ombre proche des parents d'Iris, Vera et Victor, disparus eux aussi s'interpose dans ces relations mi-tumultueuses, mi-tendres entre la mère et la fille qui ne savent encore si leur deuil commun doit les

Le roman sonne juste. Il rend avec vivacité tout ce qui peut bouger dans une constellation familiale. Il émeut par une sorte de chagrin tonique, sans complaisance, presque joyeux.

MONIQUE PETILLON. \* LE PASSÉ INFINL de Flora

Groult, Flammarion, 262 p., 70 F.

Essai \_

# L'écrivain et ses images

Les textes que Daniel Oster a réunis sous la formule énigmatique de Passages de Zénon participent d'un ambitieux dessein, que précise le sous-titre du volume : Essai sur l'espace et les croyances littéraires.

L'écrivain n'a de cesse, depuis Rousseau, qu'il n'ait fait coïncider sa représentation particulière et sa légitimation sociale. C'est dans cet écart entre le « statut » de l'auteur et sa « statue » que viennent se succéder les opinions et les illusions dont Daniel Oster instruit avec une allègre ironie le procès.

Toutes les procédures naïves ou retorses que l'écrivain met au service de son œuvre et de sa personne sont cointées avec acuité quand Daniel Oster montre l'auteur dans sa prétentation . à s'énoncer comme rictime sociale (...) et comme héros chargé de rédimer son propre malheur originel, cherchant à recueillir « les bénéfices sociaux, économiques, narcissiques, de l'exhibition de sa figure dans des lieuz où il n'est plus ni victime ni héros ».

\* PASSAGES DE ZÉNON, par Daniel Oster. Ed. du Sevil, coll. • Pierres vives • . 254 p. 89 F.

LUC BIHL/LUC WILLETTE

# Une histoire du mouvement consommateur

MILLE ANS DE LUTTES 'avocat des consommateurs".

redonne ses racines au mouvement actuel-



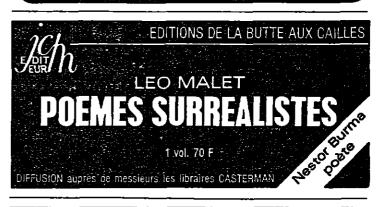

**Bruce Swanson** 

# Le 8° voyage du dragon

# Histoire de la marine chinoise

Ce livre interesserd non seulement tous ceux que passionne l'histoire de la mer et des navires, mais il aidera à découvrir comment la plus vieille civilisation du monde, pourvue d'un littoral immense où l'on compte plus de trois mille îles, a mené cette quête pour la maîtrise des mers. L'enjeu était, et reste, de taille. Pour la première fois, un livre éclaire l'énigme de la marine chinoise.

Plon

# Julio CORTÁZAR

Les Armes secrètes Marelle Gîtes

Tous les feux le feu 62 - maquette à monter Livre de Manuel

Octoèdre Cronopes et fameux Façons de perdre

Le Tour du jour en quatre-vingts mondes Nous l'aimons tant, Glenda et autres récits Les Autonautes de la cosmoroute

GALLIMARD nr

en collaboration avec Carole Dunlop

-

张春 数字子······· A START STAFF STAFF STAFF



La voyante, le bagnard

et l'espion, 1983.

# lettres étrangères

# Catherine Howard et Henri VIII

 Un grand roman historique de hommes, de tous les pays, de toutes les origines, devaient être prêts à donner leur vie pour elle. (1873-1939).

VEC la publication en langue française de la Cinquième Reine, la critique va enfin avoir l'occasion, tardive mais heureuse, de réparer une omis-sion aussi injuste qu'incompréhensi-ble, en accordant à Ford Madox Ford la place qu'il mérite.

La Cinquième Reine conte l'his-toire de l'avant-dernière reine d'Henri VIII d'Angleterre, et il est possible qu'un certain chauvinisme ait joué contre ce livre en le considérant comme trop typiquement anglais. Il est bon de rappeler à cet égard, soit dit en passant, que Ford Madox Ford (dont le vrai nom, Hueffer, proclamait une origine ger-manique qu'il dut masquer lors de la première guerre mondiale sous un laux légal) était plus français qu'autre chose, plus parisien que bien des Parisiens et capable de traduire ses propres œuvres dans un français fleurant le meilleur Proust. En même temps, Ford Madox Ford l'aisait partie des grands internationaux, et, directeur de la Transatlantic Review, installée à Paris, il sut le découvreur d'Hemingway et de Joyce, le promoteur de T.S. Eliot et d'Ézra Pound, l'ami et le collaborateur de Joseph Conrad, et l'auteur des trois plus sublimes romans de la littérature britannique.

# Français de cœur

Mais avant de considérer Ford comme romancier, mieux vant parler un peu du Français de cœur qu'il fut. Lorsqu'il s'engagea dans l'armée britannique en 1914, à plus de quarante ans, ce fut pour défendre la France envahie. Ét en 1939, année de sa mort, toute son inquié-tude était pour la France. Il mourut à Deauville, solitaire, cultivant son potager, expert en cuisine française et auteur de livres qui proclamaient e conviction toute ile : que la culture européenne et que tous les Proust.

Inévitablement, l'œuvre de Ford dut beaucoup à l'exemple français, que l'insularité de tant d'écrivains britanniques est préféré ignorer. Son roman le Bon Soldat (qui doit être, lui aussi, traduit) passe pour le meilleur roman « français » de lan-gue anglaise, c'est-à-dire le seul roman anglais qui ait totalement assimilé les leçons techniques de Flaubert et visé des profondeurs de pénétration psychologique et moraled'une audace sans égale pour l'Angleterre de 1914. Mais il ne s'agit pas d'imitation : Ford était un novateur, le créateur du « narrateur infidèle », le père de l'impression-nisme littéraire.

Par impressionnisme, il entendait peu près la même chose que les peintres français : l'abolition du point de vue de Dieu » au bénéfice absolu de l'observation humaine, avec toutes les limites et les excentricités que cela implique. Pour moi, la trétalogie de la Fin de la parade (également annoncé en français), vrai panorama de la Grande Guerre, bâti sans compromis sur les principes de l'impressionnisme, est le plus grand roman britannique du siècle (l'Ulysse de Joyce étant, ne l'oublions pas, irlandais). Ce n'est pas seulement un tour de force technique, loin de la généralisation du procédé journalistique dont se contentaient les contemporains de Ford - c'est tout le tableau du déclin de la morale publique anglaise (la guerre en étant un symptôme plus que la canse), et Christopher Tietjens, le personnage central, est une sorte de presque-Christ tragi-comique de dimension dostoïevskienne. Pourtant, même les Britanniques ne rendent pas tout son du à cette œuvre et continuent de présérer les romans de John Galsworthy, ce faible écrivain. C'est désormais probablement aux Fran-çais qu'il incombe de hausser Ford au rang qui lui revient : celui d'un France représentait le sommet de la ture que Thomas Mann et Marcel

par ANTHONY BURGESS

Peut-être, oui, a-t-il trop écrit, ce qui n'a jamais rien valu aux auteurs de ce tetups. Cétait son gagne-pain.
Tant d'industrie n'empêcha pas
Ford de mourir pauvre. A une épo-que où le chef-d'œuvre se mesure à l'aune du succès commercial, c'est là un vice qui mène droit en enfer. Je connais des « intellectuels » qui, devant la Cinquième Reine, penseront : « Ah, encore un roman historiant de l'aute de la control de l'aute d que, écrit par un auteur qui n'avait pas le soufile nécessaire pour créer des personnages nouveaux et qui a préféré le prêt-à-porter de l'His-toire! » Moi, je dis : « La Cinquième Reine réinvente l'Histoire... »

# Une rare intensité physique

Car il s'agit d'un roman d'une rare intensité physique, où les mots ne sont guère mis au service des abstractions de l'intelligence ni des généralisations du semiment. Un roman aussi visuel qu'un tableau du jeune Holbein, mais où les sensations de l'odorat, du goût, du tou-cher sont d'une insistance à donner presque la fièvre ou des hallucinations. D'évidence, Ford a voulu revivre ce début du seizième siècle dans

sa chair et non seulement dans une imagination d'historien. Tout Anglais croit connaître le règne d'Henri VIII. Il a vu les peintures d'Hoibein, visité le château d'Hampton Court, est convaincu qu'Henri VIII est, de tous ses rois. celui qui incarne le mieux l'idée qu'il se fait de lui-même : celle d'un sacré gaillard, robuste, brusque, mangeur de viande de bœuf et se méfiant de tout ce qui n'est pas anglais. Les six femmes qu'épousa Henri VIII défilent comme des fantômes dans l'imagination populaire. La cinquième, Catherine Howard, est moins « matérialisée » qu'Anne Boleyn ou qu'Anne de Clèves, « la jument flamande . Mais Ford a réussi à imposer un nouveau regard sur une époque plus familière aux Anglais que les guerres napoléo-niennes ou même que les beaux

évité les stéréotypes, mis le doigt sur le pouls de l'Angleterre cruelle de la Réforme, mais anssi rapproché de nous cette période en la montrant pleine de vie, embaumant la rose et puant le ruisseau, agitée d'hommes et de semmes qui ont des indigestions, des boutons, des verrues et siment l'amout.

ya plas

e e e e e e e e e e e e

シ 報 機 ・ 神 機

-- 3uger**ba** 

Elear com

-€35£

Series.

100

406.5

डेद्ध दिक्षा

in Parairie

80 F

### La totale franchise du réalisme

En un sens, c'est un roman préraphaelite. Ford, pour son faux nom, s'inspira de celui de Ford Madox Brown, membre de ce groupe de peintres anglais qui importèrent dans l'art une clarif et une netteté du détail disparues, à les en croire, avec Raphael. Tous traitzient leurs sujets non selon la distanciation res-pectueuse de la tradition, mais avec la totale franchise du réalisme : la croix du Christ était de vizi bois à échardes, les pieds nus de saint Jean-Baptiste, crasseux. Ford a introduit cette sorte de réalisme dans le roman historique, mais sans jamais réduire les grandes figures du passé à la dimension d'usagers du

Il était connaisseur en peinture, mais aussi en musique. On a parlé d'a opéra a à propos de la Cinquième Reine. Le mot n'a rien de éjoratif, tant s'en laut. Pas plus qu'il n'aurait pu rapetisser la formi-dable stature de sa personnalité, Ford ne ponyait assourdir la puis-sante clarté de sa voix. Ce roman est une quintessence, tant de Ford Madox Ford que de la littérature anglaise. Les grandes orgues de cette littérature y jouent à pleins registres. On pense anssi aux envergures royales du verbe rabelaisien.

La publication de la Cinquième Reine dans la langue preférée de Ford – je le répète : il n'y a jamais eu plus francophile que cet Anglais de naissance allemande – doit être considérée comme un événement littéraire majeur.

\* LA CINQUIÈME REINE, de ord Madox Ford, traduit de l'angleis menues ou meme que les beaux par Claudine Stora. Ed. Acropole jours de l'expansion victorienne. Il a 288 p., 89 F.

# Sciascia raconte deux faits divers

● La vérité et l'imposture de la justice. EONARDO SCIASCIA a

construit toute son œuvre sur des faits divers criminels et politiques. Rien, chez lui, n'entame cette constance stendhalienne. Le récent Théâtre de la mémoire ne déroge pas à l'habitude. Voici, ra-contés par un professionnel du récit - il nous fait plaisir en se faisant plaisir - deux faits divers et leurs suites judiciaires. En février 1927, un hebdomadaire à grand tirage pu-blie la photo d'un amnésique. Giulia Canella, vénète, catholique, riche et encore jeune, se convaine qu'il s'agit de son époux, le professeur Giulio Canella, porté disparu pendant la grande guerre. Elle se rend à l'asile psychiatrique de Collegno, aux envi-rons de Turin, où l'horume a été admis. Là, la dame et l'amnésique tombent dans les bras l'un de l'autre.

Mais l'homme est un imposteur. Marié, père d'un enfant, cet ouvrier imprimeur a un passé de petit escroc. Surpris à voler un vase au cimetière israélite, il a simulé la folie, puis l'amnésie, préférant l'asile à la

> Tromperie sur le corps d'un mari

Giulia Canella, elle, n'a aucun doute : l'homme est son Giulio. Quatre années d'expertises, de témoignages contradictoires, de sentences, de débats passionnés... s'en-suivent. Le 17 décembre 1931, la Cour de cassation déclare que l'homme est bien Bruneri, le repris de justice. Deux enfants sont nés entre temps. Le couple émigre au Brésil où il continuera à lutter pour que sa légitimité soit reconnue.

Ce curieux fait divers qui survit encore dans la mémoire des Italiens d'un certain âge, Sciascia le fait revivre avec beaucoup de verve, mélant les tons du feuilleton, de la chronique judiciaire et du mélo. Les documents incorporés dans la narration disent tour à tour la vérité et l'imposture de la science et de la jus-

Ce mince récit est aussi une éton-nante réflexion sur la mémoire et l'artifice. Sciascia fait apparaître les multiples sens de l'expression - théâtre de la mémoire » en un jeu éblouissant.

L'aventure de Bruneri Canella en rappelle une autre, bien plus an-cienne : celle de Martin Guerre. Là aussi il y avait tromperie sur le corps d'un mari. Au seizième siècle, cela a fini tragiquement. L'analogie n'a pas échappé à Sciascia puisque le second récit du Théatre de la mémoire, intitulé la Sentence mémora-ble, raconte cette vieille histoire de mari substitué, dont le juge Jean de Coras nous a laissé la relation et dont Montaigne parle dans ses Essois au chapitre « Des Boiteux ».

Parallèlement au récit de Jean-Claude Carrière et Michel Vigne, on avait, sur cette affaire, le travail historique de Nathalie Zemon Davis (1). Il faut y ajouter, mainte-nant, le court texte de Sciascia où le cas est repris par un narrateur retors qui nous ramene à Montaigne et au juge de Coras, mais qui se sert aussi de Borges. Concentrant et redoublant les ombres de l'imposture, il « sicilianise » les faits et leur donne un nouvel éclairage de vérité.

Doit-on préciser que ces deux récits ne sont pas innocents? Le pre-mier, sous couvert de raconter un fait divers des années 30, décrit l'état actuel de l'Italie où la durée des instructions et des procès ne sert qu'à dissimuler les vérités les plus évidentes. Le second, la Sent mémorable, invite les juges à être plus circonspects que Jean de Coras dont il nous est dit, en conclusion, que c'est lui le protagoniste de l'affaire Martin Guerre.

CLAUDE AMBROISE.

\* LE THÉATRE DE LA MÉ-MOIRE, de Leonardo Sciascia, récits traduits de l'italies par Mario Fasco. Maurice Nadeau/Boréal Express, 117 p., 50 F.

117 p., 50 r.

\* Signalous que le Couseil d'Egypte
(une histoire d'imposture juridique à la
fin du dix-luitième siècle) et A chacus
son di (un crime en famille dans la Sicile des années 60) viennent de sortir
dans la collection « Follo». D'antre
part, « l'Imaginaire » (Gallimard) réfdite les nouvelles de Sciascia, rassenhiées sons le titre la Mer content de viu. blées sous le titre la Mer couleur de vin

(1) Le Retour de Martin Guerre, Robert Laffont, 1982.

Chez les Auteurs Associes Tous formats 13,5 x 21,5 T.T.C.
Les Pidbéiens de l'esprit, de Pierre Maz. NOUVEAUTÉ, 124 p. 48,00
Boni de Castellene : au temps du paleis Rose, de Pierre Granaud et Gatien
Marcalhou, illustrations \*, 217 p. 53,00
Ces pantins qui nous gouvernent, de Raymond Renard \*, 280 p. 58,00
Les Ronces, de Jean-Francois Guilloux \*, 134 p. 45,00
Enchantements sur Rochecurail, de Jacques Darcanges \*, 523 p. 89,00
Hivers et printemps de naguere, de Jacques Darcanges \*, 597 p. 69,00
CHRONLDIFFISION - 40, rue de Seine - 75006 PARIS CHIRON-DIFFUSION ~ 40, rue de Seine ~ 75006 PARIS

# Les amours du jeune Kerouac

ville de l'Etat du Massachusetts. Jeck a seize ans, Lors d'une soirée, il rencontre Maggie. Elle est à peine plus âgée que lui. Ils sont beaux. Ils dansent. Ils s'aiment. Au cosur de « le grande nuit du monde », la tête sous les étoiles.

Vingt et un ans plus tard, Ke-rouac publie aux éditions Avon Meggie Cassidy, le récit de ce premier amour. A l'époque, Jack commence à se faire un nom. Ses livres précédents Sur la route (1957) ou les Soutenains (1958) ont été relativement bien accueillis. Le jeune homme, qui liait Thomas Hardy et tentait d'écrire comme Herningway, voit son rêve s'accomplir : il sera romancier. Il impose un style, une voix. Mieux encore: une vision de l'Amérique. Bien des années après, la légende aidant, Kerouac deviendra le champion toutes catégories de l'auto-stop, le héraut des grands especes. Vision sim-pliste qui nuira à l'ensemble de l'œuvre : on aura tendance à € oublier » les récits non conformes au mythe. Ainsi Tristessa (1), véritable roman du désespoir. Ainsi *Maggie Cassidy* ou les aventures amoureuses du jeune Kerouac. Un livre pudique mais profondément émouvent.

Lorsque Jack et Maggie se rencontrent, ils ignorent que le monde qui les protège « va deve-nir fou » l'année suivante. Ce sont deux adolescents fragiles Leur passion les dévore, Lui, « Rimbaud torturé », écoute Heart and Soul la larme à l'œil : « Tous les chanteurs de blues américains, dit-il, chantent seulement pour moi dans la nuit. » Elle, rêve de l'épouser pour habi-ter « une petite maison près de la voie ferrée », où elle paindra « les chaises de la cuisine en rouge » Songes naîts à la mesure de l'univers étriqué dans lequel vi-

IVER 1938. Une petite vent Jack et Maggie. Le seul ville de l'Etat du Massa- destin qui s'offre à eux semble celui d'un amour douillet. Somme toute, une bistoire ba-

> Mais voilà, c'est Kerouac qui la raconte. A sa manière, donc superbement. Dans Vanité de Duluoz (2), le romancier américain disait son admiration pour James Joyce. Des leçons de l'Irlandais, Kerouac a retenu celle concernant les « flux de la conscience », comme il le dit luimême. Dans l'escrit de son narrateur, les sentiments intimes se mêlent aux événements extérieurs. Dès lors, Maggie devient un monde, une pierre, un arbre, une ombre qui se faufile entre les rumeurs de la ville.

Maggie Cassidy se veut égale-ment récit de la nostalgie. Comme tous les grands sentimentaux, Kerouac n'a jamais su s'affirmer autrement que par l'expression de sa propre solitude. Pour quelqu'un qui a tou-jours vécu au milieu d'une foule d'amis, cela peut ressembler à un paradoxe. Une de ses lectrices lui écrivit un jour : « Vous n'êtes pas Jack Kerouac Jack Kerouec n'existe pas. Personne n'a jamais écnt ses livres (3). » (I est vrai qu'entre ce bouillonne-ment de vie et de désespoir feutré, cette fuite en avant et ce perpétuel retour au passe, Kerouac apparaît comme un per-sonnage à double vie, donc insai-

BERNARD GENIÈS.

\* MAGGIE CASSIDY, de Jack Kerouse, traduit (très mai) de l'américain par Béatrice Garten-berg, Ed. Stock, 294 p., 78 F.

(1) Réédité chez Stock l'an der-

(2) Ed. Christian Bourgois: (3) Cité dans Vanité de Duluoz.

Important Editeur Parisien

recherche pour ses différentes collections

manuscrits inédits de romans, poésie essai théatre. Les ouvrages retenus feront l'objet d'un lancement par presse, radio et télévision.

Adressez manuscrit et C.V. à la Pensée Universeile 4 rue Charlemagne, 75004 Paris - Tél. 887.08.21. Conditions fixees par contrat: Notre contrar habituel est défini par l'article 49 de la loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire.

a penta um vaxelle



متحدث مجياأ A CHARLES

**州学 明**次 "小 Mark tollow as ... 

A AM TO MADE NOT ONLY

Profession of the same of the

April 1

# lettres étrangères

# Jiri Kolar, un plasticien des mots

E qui frappe chez Jiri Kolar, c'est sa passion pour les lettres : lettres qu'il triture pour leur faire rendre non pas seulement des mots, des phrases ou des poèmes, mais des purases ou des poemes, mais des rythmes, des marqueteries de lettres et de phrases hachées, mâchées, pilonnées, qui apparaissent comme les éléments d'un langage éclaté, volubile, polyglotte mais impénétrable.

Les collages superbes et mys-térieux que fait ce Tchèque de soixante-dix ans, armé de colle

biiait plus, n'exposait plus. Pour-tant, si son œuvre picturale nous était bien connue, sa poésie n'avait jamais été traduite. Et c'est, curieusement, avec un « journal » de l'année 1949 que nons découvrons l'écrivain dans Témoin oculaire que viennent de publier les Editions de la Différence. Journal qui est déjà un collage de textes et de poèmes, en cette année fatidique qui suit le « coup de Prague ».

1949, l'année où le « témoin :



Autoportrait - collage.

et de ciseaux, se trouvent au- tion culturelle qui « se ravale jourd'hui dans la plupart des musées importants du monde, et la galerie Maeght, à Paris, vient de lui consacrer une belle exposition. Intitulée « Cent un jours de l'année 1982 », c'est un journal en images, où les mots se dressent, souffrants, déchirés, omniprésents, pour exprimer une poésie imprévisible, pour métamorphoser le chaos en art. Un art qui compre l'explime Un art qui, comme l'explique bien Gérald Gassiot-Talabot dans la revue-catalogue de l'exposition, « a sa source dans la poésie et (qui) est né à la fois du pouvoir des mots et de la conscience de leurs li-

Depuis 1982, Jiri Kolar est à Paris, exilé, séparé de sa femme qui n'a pas pu obtenir de visa, séparé de sa langue (il ne parle pas le français) mais décidé à devenir citoyen français puisque même avant la Charte 77 dont il est signataire - il ne pu-

elle-même à un état de sauvagerie inconcevable », l'année où meurt - à quarante-huit ans son ami le poète Frantisek Halas, une année hantée encore de rêves – tel celui, merveil-leux, des poissons qui sortent de la rivière. Le surréalisme est encore là, baignant toute la poésie d'un Kolar qui s'adresse à André Breton, se dresse contre l'endoctrinement de toute sa force, brûle d'une passion ardente pour l'art et la littérature et se pose sans cesse la question : « Et le poète que peut-il faire ? »

★ TÉMOIN OCULAIRE, IOURNAL 1949, de Jiri Kolar. Traduit du tchèque par Erika Abrams. Editions de la Différence, 202 p., 64 F.

(1) Repères. Cahiers d'art contemporain, nº 8 : « Jiri Kolar ». Galerie Maeght, Lelong éditeur.





# essais

# **Roger Caillois** dans le labyrinthe des rêves

la lucidité.

ORT en décembre 1978, Roger Caillois continue de nous hanter, figure de la lucidité. Dans un monde de séismes et de fissures, il inscrit sa clairvoyance en explorant avec une ardente rigueur les espaces que l'homme a tôt fait de vouer aux dé-lires et aux désordres. Que Roger Caillois explore les territoires de l'Amérique ou ceux des songes, comme dans les deux petits et pré-cieux ouvrages que sont Espace américain et L'incertitude qui vient des rèves, c'est toujours poussé par une ambition devenue rare, qui consiste à déchiffrer le monde dans le sonci absolu de la cohérence de l'esprit, opposée aux délices de la démission: - Je veux parler d'un at-trait ininterrompu pour les forces d'instinct et de vertige, du goût d'en désinir la nature, d'en démonter au-tant que possible la sorcellerie, d'en apprécier exactement les pouvoirs, de la décision, enfin, de maintenir sur eux, contre eux, la primauté de l'intelligence et de la volonté parce que, de ces facultés seules, surgit our l'homme une chance de liberté et de création. »

En trente pages denses et cristal-lines, Caillois nons lance parmi un Espace américain dont il relie l'histoire à celle des impostures et des conquêtes humaines; s'il est une justification de ces dernières, elle réside sans doute dans la victoire des œuvres sur le chaos et la barbarie, et dans le génie inventif qui a su faire du globe terrestre un - héritage indivisible », un « patrimoine inaliénable .. une . acquisition pour toujours ». On pourra lire une métaphore de la démarche intellectuelle dans cette image d'explorateurs qui « se fraient un sentier à

Une figure de travers les lianes », qui « trébuchent à l'improviste contre les ruines ».

Lianes, ruines et mille autres obstacles encore, guettent l'esprit tâton-nant dans les labyrinthes du rêve. Rééditée en format de poche, l'étude que Caillois consacra en 1956 à ce domaine est une merveille d'enquête, alliant avec bonheur le récit et l'analyse des songes. Une conviction surprenante est d'emblée affichée et jusqu'au bout mainte-nue : quoi qu'il en soit des croyances émises et transmises par les oracles, les philosophes, les psychanalystes et les poètes, les rêves n'ont pas de sens; les énigmes qu'ils déroulent ne peuvent se déchiffrer comme des présages ni comme des secrets de l'univers.

S'ils n'ont pas de sens, les songes ont une cohérence et une rhétorique, admirablement retrouvées par Kafka, dont Caillois montre qu'à l'inverse des surréalistes - il a résolu le problème littéraire du rève », ayant « vu que la difficulté ne consistait nullement à mettre en relief l'étrangeté des songes, mais au contraire à la faire accepter, à l'imposer comme irrécusable et inévitable absolument -. Le mystère que Caillois nons dévoile lumineusement dans le sillage de Kafka, c'est celui de « la puissance illimitée du rêve, qui contraint le dormeur à le tenir pour vrai, plus parfois qu'il ne tient pour véritable la réalité, quand il veille ».

De la même famille mentale que Paulhan et Borges, Caillois nous fait savourer les opérations mêmes de

SERGE KOSTER. \* ESPACE AMÉRICAIN, de Ro-ger Caillois. Ed. Fata Morgana.

46 pages.

\* L'INCERTITUDE QUI VIENT DES RÉVES, de Roger Caillois. Ed. Gallimard. Coll. « Idées ». 150 pages.

# science-fiction

# Le ciel et l'histoire

● L'ŒUF DU DRAGON est une étoile à neutrons proche du système solaire. Si étrange que cela paraisse, la vie a pu se dévelop-per à sa surface. Son créateur, Robert L. Forward, qui est astrophysicien, nous le démontre par a+b, avec un brio étourdissant. L'espèce dominante de l'Œuf s'appelle le Cheela. « Il se présente sous une forme qui évoque celle d'une amibe spiatie d'environ 5 mm de diamètre, sur 0,5 mm de haut ». Il va de soi que le récit en appelle sens cesse aux sciences « dures », en partículier la physique et l'astronomie. Le lecteur français pourra trouver excessive la part réservée aux explications techniques. Celles-ci donnent pourtant un poids incomparable à un récit qui recule les limites du genre. La réussite de Forward est d'abord d'avoir rendu ses Cheela attachants et d'une certaine façon plus humains que les hommes envoyés à leur rencontre. La chute finale est superbe de logique. (L'Œuf du dragon, de Robert L. Forward, Ed. Robert Laffont, 292 p., 75 F, traduit de l'américain par Jacques Polanis.)

● SHIVA LE DESTRUCTEUR, de Benford et Rostier, se rattache aussi à la « hard SF », dans une débauche de calculs astronomiais le registre général est celui du roman-catastrophe, de au grand public. Curieusement, ce récit à vocation de best-seller est publié en France dans une très belle collection club, au tirage limité. Shiva, du nom de l'astronome indien qui l'a découvert, est un énorme pavé de 30 milliards de tonnes, appartenant à un essaim qui menace la Terre. Le système solaire tout entier sert de cadre à un récit haletant, où les astronautes américains tiennent le haut du... météore. Le dénouement, bien sûr, est connu d'avance, mais on croit jusqu'à la demière page au combat titanesque des héros. Une pierre blanche dans un filon inépuisable. (Shiva le destructeur, de G. Benford et W. Rostler, Ed. Opta, 516 p., 180 F, traduit de l'américain par Jac-

• L'HISTOIRE DÉTOURNÉE, court roman de Jean Mazarin, est un défi français aux puissantes machines américaines. L'uchronie exploite ici un thème classique : si la seconde guerre mondiale avait toumé autrement. Et nous voici en 1989, à la veille d'un conflit nucléaire entre les deux vainqueurs de 1945 : l'Allemagne et le Japon... L'auteur, qui a obtenu l'an dernier le Grand Prix de littérature policière avec Collabo-Song (Ed. Fleuve noir), - un roman situé justement pendant la guerre, la vraie. - possède aussi une parfaite maîtrise du roman d'espionnage : son récit y gagne un ton réaliste et convaincent. Un des meilleurs livres publiés par la collection « Anticipation » depuis qu'elle existe, c'est-à-dire depuis trente ans. (L'Histoire détournée, de Jean Mazarin, Ed. Fleuve Noir, 192 p., 15,50 F.)

 ANDREVON avait huit ans au moment d'Hiroshima. Il raconte : « Quand i'avais dix ans, douze ans, chaque fois que je voyais un avion dans le ciel, je me disais : ça va me tomber dessus. » Aujourd'hui, son style et ses personnages restent marqués par cette instinctive terreur, comme le note Patrice Duvic dans la préface du « Livre d'or » consacré au plus personnel des auteurs français de science-fiction, qui est aussi dessinateur et chanteur. On trouvera dans ce recueil des échantillons bien dosés d'une œuvre très diverse, mais hantée d'immuables obsessions. Sur une douzaine de nouvelles je relèverai deux titres, les Retombées, un des meilleurs textes jamais lus sur le thème très actuel du « jour d'après », et le Monde enfin, la plus perverse, la plus désespérée et la plus belle des anti-utopies, publiée à l'origine, paradoxalement, dans l'anthologie Utopies 75. « L'époque a un goût amer, voici venir l'hiver », chante Andrevon, tout au long. (Livre d'or de Jean-Pierre Andrevon, Ed. Presses Pocket,

MICHEL JEURY.



Histoire et culture, religion et magie Un volume 16 × 24, 320 pages, ill:156 F

En vente chez tous les bons libraires et chez l'éditeur **MAISONNEUVE ET LAROSE** 15, rue Victor-Cousin, 75005 Paris - Tet: 354,32,70 Telex: MLEDIT 270412F



# エチンドインバイン

Cela n'arrive pas tous les jours, ni même tous les ans. C'est pourquoi nous devons marquer d'une pierre blanche la venue au jour d'un grand Jacques Madaule, Le Mondes

Pour prendre le lecteur à la magie des mots et des phrases, il faut avant tout posséder ce tempo, cette petite musique

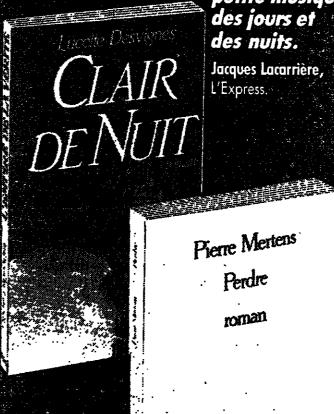

Du même auteur, chez le même éditeur : Ombres au tableau.

"Une fête des sens? Un enfer du sexe?... Jamais Pierre Mertens n'a montré une telle maîtrise littéraire que dans ce roman."

Jacques Franck, La Libre Belgique.

Fayard

"Perdre est un roman d'amour fou de l'amour et de la littérature. Un roman qui, justement en raison de cet amour, va au bout de l'un et de l'autre.'' Jacques de Decker, Le Soir

''Un humour émerveillé qui enchante... Superbe.''



Du même auteur, chez le même éditeur : Chronique du rien.

Le Figaro.

De la guerre d'Algério à la rupture du Programme commus Une grande histoire d'amour Fayard

# le feuilleton.

# Une entreprise folle

(Suite de la page 11.)

🔁 ETTE hallucination l'a à peine quitté qu'une épreuve pire l'atteint : Bisao agonise. A sa manière, c'est-à-dire sans anxiété visible, en confectionnant des diseaux en papier. En héritage, le maître laisse au disciple le secret pour atteindre l'âme des choses... et la représentation de sa firme à Hongkong.

Ego se retrouve aux portes de la Chine. De son balcon branlant, il observe la ruse des marchands, la ruine de leurs dupes. A Calcutta, son écœurement grandira devant les malheurs et la pouillerie dont se paie l'opulence de quelques-uns. A quoi riment l'univers et nos velleites de le changer tant qu'existent des enfants qu'on mutile pour mendier ? Ego ne partage pas le blessure aperçue, mais son regard en reste blessé. Il n'est pas pressé de regagner l'Occident, ni capable d'y retrouver la paix.

ANS un hôtel du côté de l'Opéra, il ouvre sur nos jeux parisiens des yeux effarés de Huron, de Persan. Que pèsent, après ce qu'il a vu, nos agitations, nos avant-gardes, nos vexations? Apprenant que son double a épousé une héritière, et qu'il dirige une entreprise à Nancy, il va épier cette vie bien fran-caise qui aurait pu être la sienne. Mais il se sent aussi déplacé, place Stanislas, que son alter ego l'était sur son îlot japonais. Tel Ulysse retour de son Odyssee, il n'est plus « personne ». Il ne regrette pas sa trajectoire, sauf au regard de la paternité. Il ira jusqu'à commettre, avec la fille de son double, ce qui ressemble fort à un inceste.

Dernière étape de ce parcours initiatique : le Togo où, dans une léprosene de brousse, Schweitzer en plus humble, Ego se conten-tera de laver les plaies et les sols. Non par charité voyante, mais avec la conscience de remplir une tâche parmi d'autres, accordé à la splendeur du monde, espérant sa guerison, croyant au pouvoir des mots, messages livrés à la mer, brandons jetés dans nos gouffres

AR habitude des confessions à la française, on s'imagine qu'au sortir de ce long périple on connaîtra le voyageur dans tous les recoins. Et voilà qu'on le quitte sans rien savoir de lui en termes de psychologie familière. Son père s'est-il suicidé par amour à la mort de sa mère ? Qui est cet ethnologue idéaliste qui prétend répondre de tous les crimes de son siècle et des malfaçons de la nature ? Un masochiste illuminé, naîf, juvénile, un peu

Lui-même a conscience qu'une partie de sa préhistoire lui a échappé. Il ne s'explique pas son désarroi et son irrésolution. La moindre émotion, la moindre pensée, il en fait des phrases, parfois des prèches. Car cet Européen cumule les mauvaises consciences dont son continent s'est débarrassé : il se sent coupable d'avoir vitrifié Hiroshima, perdu sa fiancée, méconnu les autres sagesses,

Seule la poésie peut le laver de sa faute, comme il lave les seule la poesie peut le lavar de sa fattle, comme il lava les lépreux. Les Japonais diraient kyóka, poésie folle ; à moins que ce ne soit, vu l'aspect de prose, kyóboun. Hélas, leur génie résiste à nos rhétoriques. « Ascendre » vers le grand tout, y prendre la consistance d'un matin laiteux, rivaliser avec les haikus, ce n'est pas facile dans notre langue bardée de logique, encombrée de nos mythologies. La couleur locale menace. Pour faire sentir le choc entre l'Occident et l'Orient, rêve de tant d'auteurs, il aurait peutêtre fallu délirer davantage, comme le petit Bodard devant la Chine ancienne. Or Sabatier, si poète soit-il, en tient pour la clarté, la

Le romancier a visiblement travaillé sur dossiers, non sur le multiplier les équivalences, les références, les registres, pour traduire l'expérience livresque d'Ego. Plus cet Européen japonisé espère avoir changé, plus sa langue natale lui colle à la peau. On a rarement démontré avec autant d'érudition et de cœur ce que le trançais peut exprimer, et ce qu'il échoue à transmettre, d'une pensée et d'une sensibilité aux antipodes des siennes.

Sous ses airs sages de peinture sur paravent, une entreprise folle, vous dis-je !

BERTRAND POIROT-DELPECH.

 $\star$  LES ANNÉES SECRÈTES DE LA VIE D'UN HOMME, de Robert Sabatier. Albin Michel 556 p., 89 F.

# écrivain -

Spécialiste BEAUX-ARTS et CIVILISATIONS recherche ÉDITEUR ou AGENT Tél.: 770-6)-35 ou écrire le Monde Pub. nº 10215.

# Lamartine





"Tentreprends d'écrire l'histoire d'un petit nombre d'hommes qui, jetés par la Providence au centre du plus grand drame des temps modernes, résument en eux les idées, les passions, les fautes, les vertus d'une époque... Cette histoire pleine de sang et de larmes est pleine aussi d'enseignements pour les peuples." Lamartine

Les Mémorables Plon

# récits

EUX dont on ne parle pas. ceux qui vivent à l'écart du tumulte mondain, ceux qui ont décidé d'écrire comme ils vivent, avec toute la difficulté et toute l'urgence qui sont en eux, dans la solitude, dans leur île. Ils sont seuls parce qu'ils refusent les compropris avec le monde littéraire. sont sculs parce qu'ils refusent les compromis avec le monde littéraire des affaires. Parce que, pour eux, la nécessité d'écrire — jeter hors ce que leur regard a pris — est l'unique vérité, le seul critère de l'art. Nécessité d'écrire qui est un silence, parce qu'elle ne peut s'exercer que dans la pureté, loin de tout marchandage. Souffrance aussi, puisque le salaire de cette exigence est presque toujours la gêne matérielle, l'isolement. l'étouffement des voix et l'effacement des mots.

Henri Raczymow d'abord. Il faudra bien un jour que les lec-teurs français s'aviseni de l'exis-tence d'un de leurs plus grands humoristes, l'égal aujourd'hui de ce que surent naguère aux Etats-Unis Bellow ou Malamudo. Mais l'écrivain auquel Raczymow ressemble le plus, c'est Henry Roth, roman-cier juif américain quasiment inconnu en France, auteur d'an roman veritablement génial, Call it Sleep. Pour Raczymow, comme pour Henry Roth, le thème central est la mémoire : mémoire du peu-ple juif éternellement errant, exilé dans Paris où les rues ont des noms de rivières : rue des Cascades, rue des Rigoles, rue du Jourdain, et où Mathieu Szpiro, qui n'a tout de même pas oublié es récits du vieux Simon Dawidowicz, peut espérer trouver ce fameux fleuve Sabbation qui, selon ce que rapporte flavius Josèphe, avait cessé de couler le septième

Comme pour Henry Roth aussi, c'est l'apprentissage de la vie dans cet exil, la découverte du monde étrange des « goys », où chacun a une « grand-mère bretonne », et de ce qui sépare à jamais des autres: Bluette, Scènes, les Contes d'exil et d'oubli, Rivières d'exil, et maintenant ce livre émouvant et tendre qu'est On ne part pas, tous nous racontent de la même manière drôle et grave, avec la même pudeur et la même moquerie cet éloignement, cette séparation, et la quête inlassable de ceux qui vivent cet exil, à la recherche de leur pro-

- Simon n'est plus là pour répondre aux questions de Mathieu. D'ailleurs aurait-il su matnieu. Datteurs aurantes ma répondre? Seul le Messie répon-dra à toutes les questions. Mais il faut l'attendre. C'est le propre du Messie, qu'on l'attende. Et en l'attendant, il faut bien faire quel-

# Trois exilés

par J.-M.G. LE CLÉZIO

J.-M.G. Le Clézio nous propose ses réflexions sur trois écrivains J.-N.G. Le Ciezio nons propose ses reliexious sur trois ecrivalus contemporains: Henri Raczymow, Jacques-François Piquet et Daniel Biga. Ils ont chacun publié un livre tout récemment. Jacques-François Piquet a fait ses débuts avec l'UEil de bœnf, et Henri Raczymow a poursuivi son chemin avec Ou ne part pas (1). Un incomm, et un autre qui l'est à peine moins. Quant à Daniel Biga, dont le dermer récit s'intitule Pas un jour sans une ligne, les démons de la notoriété ne l'ont pas encore inquiété. Mais il s'agit, selon Le Clézio, de trois aventures littéraires véritables, gonvernées par « la nécessité d'écrire ».

que chose. Vivre, par exemple. Ou

ecrire. > Humour, désespoir narquois, et toujours cette élégance dans la dérision, cette acuité pour tout, aussi bien pour voir et se moquer que pour souffrir. Il y a dans les livres brefs et chargés d'émotion d'Henri Raczymow un style et un goût de vie qui apportent quelque chose de neuf à la langue fran-

### Une méditation philosophique sur le temps

Pour Jacques-François Piquet, auteur d'un premier roman difficile et sont, l'Œil de bœuf, l'exil est un thème plus discret, même si pour cet écrivain vivant à Londres l'éloi-gnement du manège littéraire pari-sien ajoute à l'étrangeté de sa création. La séparation ici est surtout une rupture interne, une blessure invisible, celle-là même qui est en Madeleine Jusselin, tandis que, debout sur un quai de gare, elle attend de voir apparaître le visage de son mari parmi ceux des prison-niers revenant des camps de déportation.

Nous découvrons alors ce que cache cette attente, l'amour pour James, le soldat anglais, et l'espoir aboli de pouvoir vivre son bouheur. Rupture aussi pour Pierre Henri, et sa découverte hasardeuse du monde, sa gêne de vivre, et l'espoir toujours décu d'une échappée, d'un ailleurs. Enfin, la révélation, un jour, devant le notaire, de la dou-ble vie de sa mère, et du secret de sa naissance, révélation qui montre l'origine de la faille, et l'unit alors à un autre monde, un autre temps, celui de la guerre inconnue.

Pour Jacques-François Piquet, c'est la quête du temps qui est la raison d'écrire. Le temps, c'està-dire le commencement et le déroulement de tout, le cycle de la mort et de l'oubli, et l'origine de sa propre identité, de plus en plus lointaine et inaccessible. Ce jeune homme - Pierre Henri, le fils de Madeleine - ne peut, sans cette quête, atteindre la dimension d'une personne. Rien ne lui appartient, il n'appartient à personne. Il est encore une nébuleuse, le lieu où peavent prendre les obsessions et les énigmes des autres, leurs souve-nirs, leurs refrains.

Méditation philosophique sur le

Méditation philosophique sur le temps, ce premier roman est aussi le commencement d'un monde, où la parole tente son échappée, sa métamorphose. Une expérience littéraire vécue jusqu'à la limite du supportable. Un livre violent, chaotique, mais nécessaire. L'aventure de Jacques-François Piquet à la recherche de lui-même doit se recherche de lui-même doit se continuer, loin des conventions et des convenances.

### Les choses du monde, terribles et familières

L'aventure du poète Daniel Biga, au contraire, semble nous conduire là où beaucoup commencent. La vie de Daniel Biga est à l'opposé de l'exil, semble-til, puisque, né à Nice de souche purement niçoise, l'homme qui a écrit les Oiseaux mohicans et Kilroy Was Here! après avoir beaucoup voyagé et beaucoup cherché, après avoir approché ceux qui, sciemment ou non, acceptaient le dépaysement et la dépossession culturelle (Paris seule dispensatrice d'éloges et de culture), décide de demeurer la chilitatie par la cel descent là où il est né, sur le sol de son enfance, cherchant même l'enraci-nement le plus difficile, dans un de ces villages désertés comme il y en a de plus en plus dans la montagne moyenne des côtes méditerra-néennes, à Amirat. Refus obstiné et véhément du mirage parisien. Refus instinctif, violent, des heux où l'on est dépossédé de soi-même.

C'est d'une autre séparation que parle Biga. Ce qu'il cherche, en Occitanie comme à Biskra, est sans cesse hors d'atteinte. Ecrire (ou mieux : dire) le simple secret qui motive les choses du monde, qui les rend terribles et familières, le désir, la faim, la peur, la mort

(1) Voir « le Monde des livres » du 21 octobre 1983.

aussi, celle que rencontre un jour loseph Utzinger, la tête traversée d'une balle à Nice (« Quel chemin as-tu foit depuis Schwinkirchen (Allemagne) ce 5 juillet de 1933? »), le salut du harki à Tende, on hien la sample journée du dimanche 13 octobre en attendant le car du Cap-Ferrat. Dire ce qu'il y a au fond de soi de terrible et de familier, la violence, le désir insatisfait, mais aussi parfois la douceur, la plénitude, la joie des seus qui vant bien tous les rêves, l'enfant, l'encalyptus qui « éveille au présent », les belies rues lumineuses, les phrases qu'on percoit, les mois qu'on vondrait entendre...
« Moi qui ne suis qu'un homme.

... ... #1.00 The second

2 Sep 27

Table 4

2 to 44

1000

£ 2000

1

. .

2.00

4.0

- F-R32

÷.

. . . . . . . . . . . .

---

- 1 to 1

ित्रा

The state of

THE STATE OF

11.00

二 COASE ERE とうし とうでとな情報

minalité et c

A STATE OF THE STA

WRES !

Libr.

MUP

3 148

CATA

33000

Section 6

\* - R M (4 Se Consumer

a france et

:54 4

- 15

. . .

25.00

ark er er e

PARTY OF THE SECTION OF THE SECTION

« Moi qui ne suis qu'un homme seul et séparé », dit Biga. L'exil, c'est d'être à côté du langage. divisé de l'intérieur. « Ah! oui. J'ai failli en deveuir muet, de ne plus

powoir dire.

Affronter le monde, alors, se mesurer à lai, aon pour en triompher, mais pour l'atteinure enfin. pour y trouver se place. La liberté, la révolte, l'art, sont des chimères s'ils ne rencontrent pus cette lumière récile : « Etre le plus humble des disciples du plus humble des saints simples joyeux amoureux fous de la création. L'Amour d'Amirat est sans doute ce que Daniel Biga a écrit de plus beau et de plus accompli, quand on sent le froid, le silence, le passent de la remp ou Fernand du sage de la peur, ou l'exaltation du matin « avec les mages au-dessour de moi ». Une grâce est venue, une luminosité. Il n'est pas facile d'être poète quand tout vous exile. Il n'est pas facile d'être fidèle à soit par quand tout sout serve server que même quand tout vous sépare, que règnent l'argent et les possessions. C'est pourquoi il faut que Daniel Biga continue à nous dire, nous en avons le plus grand besoin :

"Qui s'est perdu? Qui s'est créé? Plutôt, qui s'est trans-formé? La magie ext éphémère! Un jour je m'en vais à la fois comme on fuit à la fois comme on se sauve dans la paix solaire foudroyé ressuscité.

\* HENRI RACZYMOW : Is Sei-\* FIRTURI KALLIMOUS & Séries, Elimette, Scènes, Coutes d'exil et d'oubli, Rivières d'exil. On se part ass (Éditions Gallimard). I.-F. PIQUET: PŒI de bænf (Éditions de la Diffé-(Entions cammings). A.P. PROCEI:
PCEI de hond (Editions de la Difference). DANIEL BIGA: Oiseaux
mohicaus, Kilroy Was Here!,
Esquisses pour un schéaux d'auximagement du tringe de l'ameoir écha! (Editions Saint-Germain-des-Prés),
l'Amour d'Ambat (à paraître chez le
même éditeur; des extraits de cet
ouvrage out été publiés par la revue
Archipels en 1983, 83140 Six-Fours),
Pes un jour saus une ligne (Ed. Fonds
école de Nice, coil. « Mots de
pusse», 3, rue de la Poissonnerie,
06300 Nice).

# **Bernard Thomas** et le vertige de vivre

(Suite de la page 11.)

Péqueu raconte superbement notre courte histoire d'hommes, une histoire d'œuf et de poule. Au début, il y a le gros œuf imaginé par le Moyen Age. C'est Dieu qui le couve. Tout autour, il y a de l'huile bouil-lante. L'œuf est fêlé par Colomb, élargi par Galilée, rafistolé par l'Eglise. En filant cette métaphore, dans un discours très beau, pas-sionné, Péqueu pose le théorème du livre : • Les hommes en proie au vertige de l'inconnu qui les cerne tentent toujours de modeler leurs sociétés sur l'image qu'ils se font de

l'univers. » Donc Aurore ou la Génération perdue (et le titre a pris déjà un sens plus complexe qu'il n'y paraissait de prime abord), roman hanté par l'astronomie et la vieille utopie campanellienne, est un roman politique.

· J'ai voulu écrire selon deux axes, dit Bernard Thomas. En abscisse la chronique, les humains rattachés au flux des autres. En ordonnée, la métaphysique, la fable allegorique . Et c'est vrai, dans ce livre il y a deux tons. Deux écritures, celle du dialoguiste et celle du poète. La chronique accompagne chaque personnage, depuis le cocon versaillais de l'adolescence. Le groupe de lycéens éclate en autant de destins. Il y a Dogrou, le militant, ses secrets, ses clandestinités, ses combats limpides ou douteux. Rieupeysat, le poète, mort en Algérie dans une guerre qui n'est pas la sienne. Il y a Mohand l'Algérien, qui a souvent l'air d'en savoir plus long qu'eux tous. C'est lui qui convainc Laurent de ne pas déserter, au moment de l'appel. De ne pas rejoindre les rangs du FLN. . Après, ditil, tu serais pour toujours un déra-

Laurent, qui, adolescent, « sécré-tait le scandale », est finalement plutot un observateur, et, s'il garde le cuir sensible aux injustices, aux hypocrisies et aux lâchetés, il choisit vite de s'enfermer dans l'étude du ciel. Sa plus lourde tragédie, plus douloureuse encore que les mois d'Algérie (qui sont comme un roman dans le roman), c'est de n'avoir pas su raccrocher sa femme à la vie. Aurore, morte de n'avoir pu se résigner à l'épaisseur de l'existence. Aurore, qui s'est laissée mou-rir de faim, qui a rompu un à un tous

les fils, asphyxiée par la glu quotidienne. Aurore est-elle moins forte que le vieux Péqueu, son père, qui résista à toutes les bourrasques, moins forte que Laurent? Plus silencieusement et radicalement mystique en tout cas. C'est donc autour de trois fuites que résonne le roman métaphysique : celle de Péquen dans le délire prophétique, celle de Laurent dans la spéculation stellaire, celle d'Aurore dans la

# « Au quinzième siècle. j'aurais été moine »

Pourtant Bernard Thomas n'est pas un sceptique ni un professionnel du désespoir. A cause peut-être de sa fondamentale curiosité.

- Au quinzième siècle, l'aurais été moine, au seizième, j'aurais été chercheur, dit-il. Comme l'astronome, l'écrivain est un explorateur Il se doit d'être insatiable. Stendhal a écrit un opuscule sur l'assèchement des marais Pontins (dont s'est inspiré Mussolini). Sartre passait son temps à poser des questions sur tout. On est sur la marge, et il ne faut rien laisser perdre. Des guet-teurs à l'affût, à l'extrême bord du dicible, du sensible. Moi, je raconte, en homme libre, des histoires de planète. Dans l'espoir de capter quelque chose. On est là pour faire honnétement ce travail, on se sert de la matière qu'on a. Mon histoire n'est pas extraordinaire, et j'ai vu des tragédies. Je suis devenu comme tout le monde, vaille que vaille. »

C'est plus de la fierté que de la modestie. De l'orgueil de Breton libertaire. Bernard Thomas raconte à ce moment-là la mort de Louis Lecoin: « Il s'est réveillé à l'hôpital avec des tuyaux partout. Il les a arrachés, s'est levé, s'est habillé, et il est mort debout. .

On écrit comme on joue au billard : il y a une réfraction néces-saire. C'est aussi l'histoire du tir à l'arc zen : il faut tirer au-dessus pour atteindre la cible. Et poser la divinité de l'homme pour atteindre la simple dignité.

GENEVIÈVE BRISAC. \* AURORE OU LA GÉNÉRA-TION PERDUE, de Bernard Thomas. Hand 440 pages, 89 F.

# Le mystérieux Puységur sort de l'ombre...

(Suite de la page 11.)

 Splengler, que l'on méprise au-jourd'hui, m'a fourni le livre inau-gural. Ensuite j'ai travaillé sur les ouvrages que je connaissais, les reli-sant pour chaque épisode. Les femmes sorties des livres et des femmes de la vie réelle échangent leurs rôles. La circulation des métamorphoses ne s'arrête jamais. J'eșpère que l'érotisme latert – proche de celui qui rôde chez Bataille et Klossowski – multiplie les virtualités de mon texte. J'avais prêvu une

· Mon père est un écrivain assez comm. Il fréquentait Mounier, Ma-ritain, Gabriel Marcel et Berdiaev, C'est pourquoi, par subversion, j'ai détourné dans le Récit les Exercices spirituels d'Ignace de Loyola. Nous venons d'une famille de professeurs et de notaires. Mon frère a donné autrefois un essai à Gallimard... Il a une théorie, selon laquelle une - malédiction - nous poursuit et se dénoue dans ce livre qui lui appartient autant qu'à moi.

- Il a pris mes manuscrits, il y a dix ans, les a mis en ordre et com-



metralent à sac la bibliothèque. Je songeais à l'enfermement de Sade à la Bastille, délivré par l'écriture.

Une vraie bibliothèque m'a inspiré. Elle est pourtant minuscule et je n'y suis allé qu'une fois. Elle est logée dans le lanternon, sur le dôme du musée Guimet. Quinze lecteurs seulement peuvent s'y asseoir. Des fenêtres, assez hautes pour ne laiszer voir que le ciel, y filtrent une lumière d'acquaium. mière d'aquarium. »

La prose cérémonieuse de Puységur, adaptée à la description des rites qu'elle sécrète, est proche decelles de la Nadja de Breton ou du Sébastien de Fardoulis-Lagrange. Elle évoque aussi les fastes funèbres, de pierres et de sang, des romans noirs de Walpole et de Beckford, tels que les a décrits Annie Le Brun dans les Châteaux de la subversion (1). Publiée avec trente ans de retard, la production de Puységur fascine comme un champ de

mentés. Je les relis comme s'ils étaient l'œuvre d'un autre J'ai même découvert avec étonnément l'ambition de mon projet. Mon frère voudrait que je renonce au masque de Puységur mais j'ai le plan d'une suite au Rhcit. J'ai déjà commandé state au Recit. J'ai déjà commande un volume de Stace, publié à Lon-dres. Ce poète latin a composé une Thébalde dont je me servirai. Mos frère, pour sa part, a commencé un roman. Le rève, ç'aurait été d'effá-cer le Récit où je me sens comme enkysté. En croyant m'en libérer. l'intervention de mon cadet nous y enferme à jamais. Noire testament commun est déposé dans un des rayons de la Grande Bibliothèque imaginaire où vous venez de le consulter....

RAPHAEL SORIN \* LA GRANDE BIBLIOTHE QUE, de Puységur, Flasomarios, coll. « Textes ». 312 p., 100 f.

(1) Pawert 1982

The West Constitute

\* \* \*\* SEAL PROPERTY.

Mary Control of

STATE OF A

the state of

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

Section Control of

Constant and a

Japan jakarleiten (die Marijania) (die die die

There is a

MENTS IN

in the second

Property Services

MARKET WALLE

Martin Address of

A CONTRACT OF THE PARTY OF THE

ورووانع وليستعد المقيد الم

Andrew Transport

And Andrews

Service of the servic

September 1

**第** 连连 一 … 。

مدهنتها با

grander in the second

Barbara de de la companya della companya de la companya della comp

\$34707 in --

Harry Free

Frank To the Co

The fact of the same

Service of

and the second

ente ina

Same and the same

ilyester -

garage and the second

Constant In 17

go is was to the in-

the topic on

and Testing and the

Spirite The

the Assert . . . 34 A. Selection administration of the selection of -

graph with the state of

State Control of the last

دور کا کا پید بشوایخ

Company of the second of the s

BEFFER PROPERTY

The Post live.

医基环 机二化

AND THE PARTY

TO STATE OF THE PARTY OF THE PA

A MARIN OF

# Le long voyage de Heidegger

ll est rénéré ou détesté. « Roi secret de la pensée en ce siè-cle », selon la belle formule d'Hannah Arendt, on bien jargonneur » obscur, acharné à détruire la raison, aux yeux d'Adorno ou de Lukacs. Peu de pensées dans l'histoire se sont vues aussi chargées d'homeur et d'indignité que celle de Mar-tin Heidegger, né en 1889 à Messkirch, dans le pays de Bade, où il est mort en 1976. Pen out cette ampleur, et cette puissance si malaisée à ceruer. Aucune peut-être ne nous est anjourd'hui si proche et si loin-taine.

ENORME volume que les Cahiers de l'Herne consa-crent à Heidegger, sous la direction de Michel Haar, évite le piège de l'haziographie comme l'ab-surdité des bilans, délaisse l'obscurité des chapelles autant que les clarifications réductrices. Ni mausolée ni auberge espagnole, ce Cahier se révèle d'ores et déjà indispensable à une lecture de Heidegger plus attentive à sa parole qu'à sa légende. Outre des textes du maître, pour la plupart inédits ou introuvables, des correspondances (avec Roger Munier notamment) et une sobre et émouvante iconographie, la bonne trentaine de contributions rassemblées accompagnent l'œuvre et sa démarche sur de multiples sentiers

Impossible d'en citer tous les auteurs, parmi lesquels les proches historiques > (Jean Beaufret, Walter Biemel, Otto Pöggeler, Henri Birault, etc.) voisinent avec des philosophes qui, à des titres divers, reçurent de Heidegger l'impulsion de leurs travaux (Jacques Derrida, Gérard Granel, Hans Georg Gadamer, etc.). Notons senlement que ce groupe apparemment hétérogène, où les générations et les nationalités se mélent, est uni, loin de toute allégeance à une doctrine, par une dette commune envers celui qui a tracé le

Un étrange bonhomme, qu'une série de souvenirs nous dépeignent aussi simple que dense, le regard trop profond pour sa banale silhouette. Un « professeur exceptionnel », selon les termes de Herbert Marcuse, dont tous disent le pouvoir de libération plus que d'envoûte-ment, la présence illuminante et l'exigence sans faille. « Lorsque Heidegger faisait cours, note Hans Georg Gadamer, on voyait surgir les choses devant soi, comme si elles eussent été physiquement palpa-bles. Laisser parler un texte, sa-voir se mettre à son écoute, patiente, attentive, jusqu'à ce point où, sous l'apparence connue, surgit une ques-tion déjà là et jamais encore entendue - voilà ce qu'il apprenait à ses ques semaines sur quelques lignes.

# Bataille de géants

Homme de la campagne, écrivant à stanc de coteau, la fenêtre ouverte, dans sa - hutte » de la Forêt-Noire, Heidegger confiait un jour à Walter Biemel: « Lorsque je me rends à Karlsruhe, je me sens déjà à l'étranger. » Cet enracinement dans un sol familier, comme celui de sa pensée dans la langue allemande, on peut bien sûr les suspecter, y flairer aussitôt quelque relent passéiste ou réactionnaire. On peut aussi y voir la condition d'un tout autre voyage

- CONFÉRENCE -

MARDI 28 FÉVRIER, à 18 h 30

Criminalité et criminologie

en France et au Canada

par Denis SZABO, professeur à l'université de Montréal

A travers quelques exemples spécifiques, D. Szebo diustrera les convergences et les divergences entre la criminalité et la justice française et canadienne.

CENTRE CULTUREL CANADIEN

5, me de Constantine (7º) - 551-35-73

LIVRES ANCIENS

Librairie

MUNARI

9, rue Bayard

F 38000 GRENOBLE

CATALOGUE

Envois contre 4 F. (timbres)

qui, de Nietzsche à Platon, va re-joindre Hölderlin et Héraclite, en deçà et au-delà de la métaphysique occidentale. Il se pourrait bien qu'à cette table de bois d'un modeste chalet, entre la source et l'érable, se soit jouée, un demi-siècle durant. une bataille de géants où s'infléchit

nous n'en serions pas à redouter que des ordinateurs décident seuls de la conflagration nucléaire, pendant que l'on congèle des embryons tout en jonglant avec la génétique. Cheminer en direction d'une sortie de la métaphysique, ce serait rendre pos-sible pour l'homme une autre hisnotre destin.

Heidegger a en effet parcouru, à sible pour l'homme une autre histoire, une autre manière d'habiter le



physique - dialoguant avec Aristote, Descartes, Kant, Fichte, Schelling - pour montrer que, de multiples manières, elle ne disait qu'une chose : l'oubli de l'Etre, sur lequel elle se fonde. Cette • question de l'Etre », mystérieuse et simple, désignée des Sein und Zeit (L'Etre et le Temps qui, en 1927, valut à son auteur une renommée mondiale), le penseur n'a cessé de la reformuler, de s'en approcher toujours plus, jusqu'aux limites extrêmes de ce que l'actuel langage peut endurer. " Dire l'Etre ., en termes clairs et nets, serait tâche impossible, dans la

mesure où la netteté d'un discours

logique suppose précisément, pour se constituer, qu'elle masque l'Etre

en le découvrant. Qu'il faille toute une vie pour seulement commencer à entendre une telle question, Heidegger n'hésite pas à l'affirmer. Comment une époque aussi hâtive, confuse, onblieuse que la nôtre pourrait-elle ne pas hausser les épaules, et tourner son regard ailleurs? D'autant, dira-t-on, qu'il ne s'agit là que d'obscures ru-minations de philosophe. Comment nos vies, notre histoire, économie et politique mêlées, pourraient-elles en être affectées ?

Heidegger est ici catégorique: « Seule la pensée agit. » L'âge de la technique où nous sommes, débordés par un dispositif planétaire qui nous manipule et nous échappe, est le déplacement de la métaphysique achevée. Pour simplifier : sans Platon, Aristote et Descartes, sans, au départ, une certaine façon de dis-

Tout cela nous fait comprendre que l'histoire se joue aussi dans la méditation du penseur...

CAGNAT.

Cependant, Heidegger n'a pas répondu à la question • que faire ? ». et plusieurs textes de ces Cahiers tentent d'esquisser des réponses. En particulier, celui de Dominique Janicaud, qui interroge, du côté du marxisme et de l'écologie, les conséquences d'un refus de toute domination. Mais il reste qu'il n'y a pas de politique heideggérienne, du moins à

# Les excuses de Hitler

Est-ce parce que la seule interférence visible entre la biographie de l'homme et les événements du siècle fut la triste affaire du rectorat nazi? Avec la précision et objecti-Michel Palmier sur - Heidegger et le national-socialisme » fait à nouveau justice de tous les malentendus et délires suscités par les dix mois où, en 1933, Heidegger, élu recteur de l'université de Fribourg, fut membre du parti hitlérien, avant de démissionner et de se retrouver durant une décennie en butte à l'hosti-lité du pouvoir. Ce fait fit tache pour certains, et déforma leur écoute. D'autant plus que Heidegger, s'il s'est expliqué sur les faits et sur ses actes, n'a jamais condamné sa propre erreur (1). Il en est pour qui, on peut le comprendre, ce si-lence pèse lourd. Jean-Michel Palmier en propose une explication psy-

304 p., 98 FF

# sociátá

chologique : l'orgueil du penseur

l'aurait plutôt conduit à attendre des excuses de Hitler pour avoir été

trompé, selon une boutade d'Ernst

Jünger. Peut-être. Mais qui le

lence un autre sens possible : que la

politique aujourd'hui n'est rien, ou

ne peut être que la voie de l'horreur, dont rien ne peut être dit. Leçon rude à entendre, mais plus à la hau-

teur de l'œuvre, me semble-t-il,

qu'une affaire de caractère, qui n'est

Es el antipodo del germano de

Hitler », écrivait le poète Antonio Machado, en 1938, peu avant la

chute de Barcelone, en pariant de

l'homme selon Heidegger. Clair-

voyance du poète et confusion des perroquets. Clairvoyance de Hoder-

lin, que Heidegger affirme simple-

ment prolonger et accomplir. Il fau-

drait pouvoir parler de ce long

dialogue entre poète et penseur, qui

- habitent proches sur les monts les

plus séparés . Lectures de Georg

Trakl, de Rainer Maria Rilke, de

Stefan George, où Heidegger

amorce la fin de cette rupture entre

philosophic et poésie, que Platon lui-

C'est dire que le temps pour com-prendre, s'il s'achève un jour. ne se

mesure pas ici en années ni même en

décennies. Les Œuvres complètes

(plus de soixante-dix volumes) de-

vraient voir leur publication se ter-

miner avec le siècle (2). Ces Ca-

Ce vers de Hölderlin fut le der-

nier de ceux, choisis par Martin Hei-

degger, que son fils Hermann pro-

nonça devant sa tombe ouverte,

\* MARTIN HEIDEGGER, Cabier

de l'Herne, publié sous la direction de Michel Haar. 522 p. 240 F (Ed. de

l'Herne, 41, rue de Verneuil 75007 Paris).

(1) La revue le Débat (Gallimard)

1983, la traduction par F. Fédier des deux textes de Heidegger sur la ques-tion : « L'Université allemande envers et

contre tout > (1933) et « Le Rectorat 1933-1934, faits et explications »

(1946).
(2) Gallimard vient de publier la traduction française du tome 32 de l'édition allemande. Il s'agit de la Phénoménologie de l'esprit de Hegel, un cours

que donna Heidegger en 1930-1931. Texte établi par Ingtraud Görland, tra-duit par Emmanuel Martineau, 242 p.,

e dans son numéro 27, novembre

fau lieu où il peut atteindre.

ROGER POL-DROIT.

hiers sont un pas, mais...

selon son vœu.

Chacun va et chacun parvient

même déjà jugeait ancienne.

évidemment pas exclue.

Je verrais, pour ma part à ce si-

SBUITE?

# L'Etat et la Providence

ROCLAMEE dans l'enthousiasme en février 1848, la deuxième République signait son arrêt de mort quatre mois plus tard, en écrasant dans le sang la révolte des ouvriers parisiens qui réclamaient e du travail et du pain ». Cette ren-contre brutale entre le politique et le social est considérée par le sociologue Jacques Donzelot. comme « le traumatisme initial » qui donna naissance à la république moderne. Une idée nouvelle apparut sur les barricades : que la République ne devait pas seulement donner la souveraineté au peuple; elle devait aussi lui reconnaître le « droit au travail ».

Ainsi était lancé un débat qui a marqué toute l'histoire de notre démocratie : jusqu'où l'Etat peut-il et doit-il aller dans la gestion du social ? Doit-il, comme l'exigent les libéraux, se contenter de garantir le respect de contrats librement consentis entre des sujets autonomes? Ou, comme le veulent les socialistes. intervenir directement dans l'organisation du marché et de l'emploi, se transformer lui-même en entrepreneur pour garantir le tra-vail de chacun ? Comme on le voit, on n'a pas fini d'osciller entre ces deux conceptions extrēmes de l'Etat.

La notion nouvelle qui a mûri dans ce long avènement de la démocratie est celle de solidarité. Peu à peu s'est formée l'idée que la société n'était pas simplement une collection d'individus théoriquement égaux en droit. mais une collectivité vivante, qui avait des devoirs envers les plus faibles et les plus démunis.

Cette idée s'est inscrite dans les faits, grâce à des systèmes de plus en plus perfectionnés d'assurances et de protections syndicales, qui visaient à éliminer violence et l'irrationnel dans les relations entre le patronat et les travailleurs. A côté des deux grands pouvoirs que sont le politique et l'économique s'en instituait un autre : le social, et la táche de l'Etat serait de coordonner les relations entre leurs différentes logiques.

L'équilibre entre ces trois pôles n'est pas simple à maintenir : le risque est grand pour l'Etat soit d'être écrasé par la puissance des monopoles ou des syndicats, soit de chercher à s'emparer de tous les leviers de

LES OEUVRES COMPLÈTES DE

pétence technocratique surnaturelle. Si le risque numéro 1 semblait grand entre les deux guerres (ce qui a pu expliquer la montée du fascisme et du communisme). c'est le second qui a prévalu dans la période récente, avec la théorie de l'Etat-Providence prenant directement en charge le développement de l'économie, la promotion de la société et la sé-

Or c'est cette notion même qui est maintenant en question. A cause de la crise économique et parce que, comme le montre Jacques Donzelot dans son livre. l'Etat-providence a « dévitalisé » la société. Il a réduit l'initiative et la responsabilité. Entre lui-même (qui dispense tous les biens) et l'individu (assisté), il a fait le

Cette carence explique, selon Jacques Donzelot, l'apparition des deux grands mouvements de contestation des vingt dernières années : le gauchisme, qui veut changer la vie » c'est-à-dire faire rentrer dans le champ du social les désirs qui en avaient été refoulés par la rationalité technocratique : et le réformisme, qui veut « changer la société », c'est-à-dire réintroduire l'initiative individuelle, la créativité. la négociation dans un ieu social paralysé par les bureaucra-

Aujourd'hui, Jacques Donzelot pressent l'émergence d'une nouvelle revendication liée au « besoin sociétal, dernier en date des besoins recensés, mais premier au hit-parade des produits offerts pour aborder les années 80 ».

Les années 80 seront-elles « sociétales » 7 Souhaitons-le, avec l'auteur, si cela veut dire, pour chacun, plus de liberté, d'invention, de convivialité. liste croyait s'être débarrassé de l'image sulpicienne de la Providence. Ce n'est pas pour la voir réapparaître sous le masque glacé de l'Etat... A bas donc la Providence et vive le Sociétal !...

# FRÉDÉRIC GAUSSEN.

\* L'INVENTION DU SO-CIAL ESSALSIER LE DÉCLIN DES PASSIONS POLITIQUES, de Jacques Donzelot. Fayard. Collection - L'espace du politique ».

Aux Éditions du Club de l'Honnéte Homme 'L'homme, la société, l'humanité seront décrits, jugés, analysés... dans une œuvre qui sera comme les Mille et une muits de l'occident". (Balzac, Lettre à Mme Hanska.)

Cette œuvre romanesque, la plus grandiose qui ait jamais été écrite. vous est aujourd'hui proposée en 24 volumes.

Une édition, dont la présentation de style et d'ordonnance rigoureux. est strictement conforme au plan choisi par Balzac.

Une édition augmentée d'un considérable appareil critique. Notes, notices, appendices complètent chaque tome et forment un appareil critique indispensable à la pleine compréhension de l'œuvre. L'univers de Balzac reconstitué

par Pimage. Près de 400 illustrations, véritable encyclopédie par l'image, reconstituent l'univers dans lequel ont vécu Baizac et ses personnages. 24 volumes reliés plein cuir bleu marine, timbrés à l'or et

à froid à l'aide de fers originaux gravés d'après des vignettes balzaciennes.

Éditions du Club de l'Hannète Homme, Luce Fieschi, éditeur, 32, rue Rousselet, 75007 Paris. Tél. 783.61.85+

□ Les Œuvres complètes de Baixac □ Fianhert □ Pergand □ Colette □ Pagnol □ Labiche □ Les Œuvres de Céline □ Les Œuvres complètes de Camus □ Le Théâtre complet de Sacha Guitry ☐ L'Œavre romanesque de Sartre/Beauvoir ☐ Les Romans historiques d'Alexandre Dumas (XVII et XVIII siècles).

Éditions du Cinb de l'Hounète Homme, Luce Fieschi, éditeur, 32, rue Rousselet, 75007 Paris. Tel. 783.61.85+

Diffusion CLANCIER-GUENAUD Distribution: DISTIQUE

**ALF SCHWARZ** 

Professeur à l'Université Laval (Québec)

Les dupes de

la modernisation

Développement urbain et

sous-développement en Afrique

À partir d'une série d'enquêtes empiriques réa-

lisées principalement au Zaīre, une critique du

développement « mimétique » africain moderne.

Nouvelle Optique

**LAENNEC (1781-1826)** 

Un numéro spécial de la Revue du Pelais de la Découverte édité à l'occasion du bicentenaire de la naissance de Laennec, la seule publication des conférences présentées au colloque du Collège de

Laennec professeur au Collège de France, Laennec médecin, maniste parisien, la diffusion de l'œuvre étrangère de Laennec 346 pages - Franco France 52,50 FF - Franco Étranger 55,50 FF Palais de la Découverte, av. F.-D. Roosevelt, 75008 PARIS 🖷

JECANIQUE DES MONNAIES Jacques RIBOUD, préfece 2\* edition, complétée avec le MONETARISME = 504 pages

# UNE RÉTROSPECTIVE POUR LE RÉALISATEUR DE « NOSTALGIA »

# Le cas Tarkovski

Au Festival de Cames 1983, Andrei Tarkovski, cinéaste so-viétique, a reçu pour Nostalgia (tourné en Italie) le Grand Prix du cinéma de création, en par-tage avec l'Argent, de Robert Bresson. Avant la sortie du film (prévue courant mars), Gaumont organise une rétrospective commerciale (à Paris, à partir du 22 février, puis en province) de l'ensemble des films de Tarkovski. Copies neuves, nouveaux sous-titrages. Une occasion de faire le point sur

En 1956, après le XXº congrès du Parti communiste et le rapport de Khrouchtchev sur les crimes de Staline, le cinéma soviétique, officielle-ment libéré du - réalisme socialiste ment noere du realisme socialiste, et du culte de la personnalité, connaît ce qu'on appelle le -dégel. représenté surtout, aux yeux de l'Occident, par le Quarante et unième, de Grigori Tchoukrai, et Quand passent les cigognes, de Mikhall Kalatozov. N'étant plus contraints aux démonstrations doctrinaires, ne craignant plus l'accusa-tion de «formalisme», les cinéastes traitent des thèmes nouveaux, se li-vrent à des recherches esthétiques, pour eux grisantes.

A partir de 1965, l'étau se resserre. Il faut alors se replier sur un academisme prudent. Pourtant, ces années ont permis l'éclosion de jeunes réalisateurs dont le talent, les audaces et le non-conformisme amè-nent un changement considérable. même si, par la suite, ils vont avoir plus ou moins maille à partir avec la bureaucratie. Parmi eux, Georgui Daniela, Gleb Panfilov, Otar Iosse-liani, Andrei Mikhalkov-Kontchalovski (dont le frère, Nikita Mikhalkov se rèvélera, lui, dans les années 70), Serge Paradjanov et Andrei Tarkovski.

Andrei Tarkovski est né en 1932. Géologue en Sibérie, de 1954 à 1956, il entre, ensuite, à l'École de cinema d'Etat, où il passe quatre ans Mikhail Komin cinéaste qui avait du s'accommoder des exigences du réalisme socialiste. L'influence de ce « professeur » se sent quelque peu dans le Rouleau compresseur et le violon, moyen métrage, travail de diplôme de fin d'études de Tarkovski (42 mn.). Un petit garçon apprend à jouer du violon. Il n'est pas doué pour cela. Il decouvre la vie ouvrière en se liant d'amitié avec un conducteur de rouleau compresseur. Ce sujet - du genre édifiant - amène une description realiste d'un quartier populaire de Moscou, mais, habilement, Tarkovski réussit à introduire des scènes poétiques à la limite du rêve. Il mon-tre ses qualités de technicien par des images multipliant le visage de l'enfant ou un détail du décor dans le nésicier, d'ailleurs, d'une large dissumême cadrage, et par ses mouvements d'appareil.

Après cet exercice «scolaire», il manifeste son véritable tempérament dans son premier long métrage, l'Enfance a'Ivan qui, au Festival de Venise 1962, reçoit le Lion d'or, exacquo avec Journal intime, de Valerio d'un panin d'ane deuxième d'années deux le famille a douzaine d'années, dont la famille a été massacrée par les nazis, lutte à sa manière comme agent de rensei-gnement de l'armée soviétique. Le ihème de la guerre patriotique est traité à travers quelques person-nages fortement individualisés. Un fleuve boueux, étrange, sert de no man's land entre les lignes militaires et l'on aperçoit tout juste une patrouille allemande.

Dans une forêt de bouleaux mer-veilleusement filmée en noir et blanc. Tarkovski ouvre une paren-thèse sentimentale : un capitaine cherche à séduire une infirmière-lieutenant, tandis qu'un soldat, ja-loux, erre sous les arbres. Ivan rêve, parfois, à son bonheur ancien, et de superbes intermèdes oniriques (les pommes tombées d'une charrette et mangées par des chevaux) rendent encore plus frappantes la haine et la révolte de l'enfant face à l'horreur suggérée du nazisme. Jean-Paul Sar-tre, qui défendait ce film, attaqué par la critique de gauche, a écrit : - Ivan est un fou, c'est un monstre ; c'est un petit héros ; en vérité, c'est la plus innocente et la plus tou-chante victime de la guerre ; ce garcon que l'on ne peut s'empêcher d'aimer, a été forgé par la violence : il l'a intériorisée. Le peuple russe ne s'incarne plus dans une entité, une collectivité mais dans l'amour de la vie, de la liberté, en rapport étroit avec l'attitude humaniste, la

### Le « Péché » d'Andréi Roublev

En 1965, Tarkovski commence le tournage de Andrei Roublev, hisquinzième siècle, Andrei Mikhalkov Kontchalovski a travaillé au scénario. Cette fresque grandiose bénéfi-cie de moyens importants, mais les autorités soviétiques vont la mettre sous le boisseau, la refuser longtemps aux festivals occidentaux, sous prétexte qu'elle n'est pas achevée, qu'elle a besoin de retouches. Andrei Roublev est finalement auto risé au Festival de Cannes 1969, mais hors compétition. Il y remporte le prix de la critique internationale. Un distributeur indépendant, Boris Gourevitch, l'achète pour la France, et gagne de vitesse les représentants soviétiques qui voulaient annuler le contrat. Le film sera présenté à Moscou seulement en 1972 sans béactrice), forment un admirable ka-

Qu'avait-il d'inquiétant? Certainement pas sa beauté esthétique, son exaltation de la nature (l'eau, le son exaltation de la nature (l'eau, le ciel, les arbres, la neige) et de la culture nationale naissante à une époque où la Russie n'était qu'un grand duché soumis à la puissance des Tartares. Mais, sans doute, ses envolées lyriques, l'aspect mystique d'un artiste refusant de travailler sur commande, faisant vœu de silence pour un «péché» dont il a gardé le secret, s'opposant au maiheur et à la souffrance. L'âme russe passe déjà, ici, et la réalisation fait de Tarkovshi un des plus grands cinéastes mondiaux. dianx.

Mais telle scène où Roublev jetta de la boue sur un mur blanc, réalisant en quelque sorte une peinture abstraite en refusant de creer pour une religion officielle, soulève implicitement le rapport de l'art et du pouvoir. Or, c'est le temps où Pasternak et Soljenitsyne apportent la contestation des intellectuels, des artistes. Comme Fieoretein que la tistes. Comme Eisenstein, avec la deuxième époque d'Ivan le Terrible, Tarkovski s'entend reprocher des déformations historiques. Dans son cas cependant, la polèmique reste vague, la censure larvée. L'itinéraire spirituel du peintre d'icônes, les questions qu'il pose sur la vérité esthétique et morale de son œuvre ne font, à l'extérieur, que de petites vagues. Tarkovski est mis, quelque temps, en sommeil. Bien qu'accueilli, en URSS d'une façon très réservée, son film suivant, Solaris, sujet de science-fiction sublimant des tistes. Comme Eisenstein, avec la jet de science-liction sublimant des idées philosophiques sur le progrès, la responsabilité de l'homme dans l'exploration de l'univers cosmique, va à Cannes, sans histoire, en 1972 et en rapporte le prix spécial du

jury.

Le Miroir (1974), en revanche, soulève une tempête. Récit brisé, afflux de souvenirs subjectifs, images où alternent la couleur, le noir et blanc, le sépia, faits historiques comme l'exil des réfugiés de la guerre civile espagnole, la guerre contre Hitler, la bombe d'Hiro-shima, la tension sino-soviétique, introduits dans une évocation autobiographique, c'est trop transgresser les consignes officielles. Les investiga-tions de la mémoire et les épisodes d'une existence où le passé et le pré-sem penvent se confordre, organisés autour d'une figure de femme (la mère et l'épouse jonées par la même

# L'Australie à Bondy

Le neuvième Festival cinématographique de Bondy a lieu du 24 février au 1° mars. Organisée par l'Association Bondy-Culture avec le concours de la municipalité la manifestation s'est toujours tournée vers l'histoire, telle qu'elle est représentée à l'écran, l'examen des « genres », ou la découverte des cinémes natio-naux. Son thème, cette année, est l'Australie, un cinéma des grands espaces. Patrick Bau-chau, interprète de Wim Wenders dans l'Etat des choses, apporte son parrainage.

On verra une rareté, La route est ouverte de Harry Wyatt (1946), des œuvres de Peter Weir (Pique-nique à Hanging Rock, la Dernière Vague, Galli-poli), Fred Schepisi (le Terrain du diable, la Complainte de Jimmie Blacksmith), Bruce Beresford (le Prix de la sagesse), Henri Safran, Jim Sharman, Ken Hannam, gramme bien composé, quelques inédits.

Bondy-Culture, 23 bis, rue Roger-Salengro, 93140 Bondy. Tél.: 847-18-27 et 847-31-10 poste 267.

idoscope, bien loin de correspondre à «l'art de masses» proné en URSS. Une modeste sortie aura lieu, pourtant, quelques mois plus tard à Moscou. Et Gaumont obtient le film pour Paris - où Tarkovski peut venir en compagnie d'une délé-gation officielle, au début de 1978.

Que de beautés dans cette œuvre animée d'un grand amour de la terre et de l'âlme russes. Chant de la na-ture verdoyante, de l'isba familiale, du feu et de l'eau, du bonheur de l'enfance qui se dérobe à l'âge adulte, chant des poèmes d'Arseni Tarkovski, le père du cinéaste, fa-cettes de la réalité et de l'inconscient. Tout ramène à la Russie, à son histoire, à sa culture. Ce film, consi-déré comme « élitiste » en URSS où des confrères envieux rendent hypo-critement hommage au talent artisti-que du cinéaste, mais l'écrase sous les nécessités d'un nouveau «réalisme socialiste », peut se porter aux premiers rangs du cinéma mondial, tout en honorant son payx.

# La zone interdite

Là est, justement, l'ambiguité de la position de Tarkovski; on la re-trouvera dans Stalker (1979) qui, après un jeu de cache-cache rocambolesque fondé sur les règlements bureaucratiques, sera présenté à Cannes, hors compétition, en 1980. Quel producteur, en France, même avec des rapports de coproduction, prendrait le risque de faire réaliser des films comme le Miroir ou Stalker, cette randonnée métaphysique dans une zone interdite où un écrivain et un savant se font guider par vain et un savant se tont guider par un passeur clandestin, dans les ruines, une atmosphère liquide, hu-mide et inquiétante, vers une Cham-bre où tous les vœux de ceux qui y pénètrent, peuvent être exaucés? Aucun, sans doute. En URSS le ci-néma d'Etat permet des entreprises de ce genne - cer les films out hien nema d titat permet des entreprises de ce genre – car les films om bien été touraés, sans qu'on puisse pré-tendre que Tarkovski, surveillé de-puis Andrei Roublev, ait pu abuser les autorités sur la nature de ses scé-narios et sa façon de réaliser – quitte à les étouffer ou à ne pas les diffuser

S'il a subi plus de tracasseries et de vicissitudes que l'osseliani, par exemple, Tarkovski n'a pas été brisé, emprisonné et quasiment détruit comme Paradjanov. Il n'a rien d'un cinéaste officiel mais, culturellement, il a pris, à l'étranger, une telle importance qu'on peut se montrer. importance qu'on peut se montrer fier de lui on faire semblant. Ce qui paraît, de chez nous, incohérent, arbitraire, dans l'attitude des respon-sables du cinéma soviétique, obéit, en fait, à une logique froidement ap-pliquée du système.

Après tout, Tarkovski est aussi profondément russe par ses films que Dostoievski par ses romans. Des calculs entretent-il dans son « expor-tation »? Ce n'est pas nous qui pou-vons répondre, ni ses propres décla-rations. Tarkovski est allé, librement, réaliser à Rome, Nastal-gia, cette déambulation superbe et bouleversante de l'éxil et du mysticisme où surgit de la mémoire, La Russie, patrie affective. Il ne porte pas son génie comme un défi. Mais il réside encore hors d'URSS et on parle d'un projet qui l'amènerait en Suède.

Suède.

La mort d'Andropov, au moment où s'anuonçait, en France, l'intégrale de Tarkovski, a suscité une sorte de sièvre, accompagnée de rumeurs sur une dissidence probable du cinéaste. Du coup, même ceux qui, chez nous, ne lui ont manifesté qu'une attention polie, le porteraient en triomphe. De telles spéculations sont d'une maladresse insigne. En l'état actuel des choses et de la situation personnelle de Tarkovski, on ne sait pas se qui, au juste, elles peu-

JACQUES SICLIER. Cosmos et 14-Juillet-Bastille.

# GALERIE KATIA GRANOFF

Du 21 février au 15 mars

# **ROCK**

# **EURYTHMICS A L'OLYMPIA**

# Image chic, musique choc

teuils de l'Olympia pour le concert d'Eurythnics le mercredi 22 février. Dès l'entrée en scène et jusqu'à la fin du second rappei, il a failu imaginer les contor-sions les plus acrobatiques pour se ménager un champ de vision entre deux têtes, trois jambes et un coude. Acquis d'avance, le public est venu célébrer un groupe qui fait, cette année, ses débuts sur scène mais dont le succès international s'est bâti, en deux ens et trois albums, sur des vidéo-clips qui ont su combiner une image marquante et une musique de poids.

Phénomène de mode? Pas seulement : ce qui aurait pu passer au départ pour un jois « coup » monté par des faiseurs habiles a vite été étayé par une inspiration riche et diversifiée, un esprit de synthèse qui répond parfamement à l'humeur du moment. De Sweet Dreams, le premier tube un peu trop guindé et manièré, aux composi Touch (le nouvel album), Ana Lennox et Dave Stewart, qui constituent le duo de bese, ont développé un style qui pourrait biens servir de parangon au rock des années à venir.

tci pas de futurisme - les Eurythmics ne sont pes des visionnaires, juste des interpretes éclairés - mais un modernisme qui trouve la juste mesure entre la technologie et les influences d'essence traditionnelle. Rhythm'n blues des années 60, funk des années 70, rock électronique des années 80, musique africaine et rythmes insulaires à l'occasion, sont pervertis et syn-thétisés sans pour autant perdre eur âme ni leur énergie et surtout pas leur fonction dansante. Ne pas oublier un sens affirmé de la mélodie instantanée, une voix superbement dessinée, une tech-

On était debout sur les feu-nique maîtrisés et une originalité uils de l'Olympia pour le de ton Le look fait le reste.

. 3.4

, **v**≱

COST (A)

100

-- 13. -- 6.4

of the streets

15 555 · 新加斯斯

Mary 11 to 18 to

Language Control of the Control of t

Marine or No. (24)

10 10 10 m

ME HOLATER

Cartifold Said

110000

ALLERGY AL

The La VI

Prince 12

de Seven A.M.M.

THE DE

Tide Lives 12

Pakaja 4131

Cheveux orangés et ragard turquoise, c'est Ann Lennox, hy-bride de David Bowie (version feminine avec la robotique féline suggérée, la coupe et la couleur des cheveux époque Ziggy Star-dust) et de Grace Jones (varsion blanche, sensualité glacés, ex-centricité contrôlée, tempera-ment mysténeux). A ses côtés, Dave Stewart tient le rôle de l'éminence grise, un brin décale dans la mise (à la limite du ringard), tignesse blonde hérissée, visage caché demière des lunettes teintées, c'est l'homme de l'ombre qui tient la guitare et les synthétiseurs, et qui se réserve les ficelles.

Sur la scène, aménagée de drapés hollywoodiens qui entou-rent des écrans pour les lightshows, on joue la certe du spectacle en grandes pompes, façon revue de casino, tanue de soirée exigée. Le duo est étoffé de mu-siciens d'appoint : un betteur, un bassista, un synthétiseur, deux cuivres papillonnés en smoking et trois choristes perruquées noir à l'unisson et moulées dans des tailleurs blancs. A tout seigneur tout honneur, Ann Lennox change de toilette au rythme des rappels : gants rouges sur les bras rus, bustier noir et pantalons quadrillés en noir et blanc, puis coiffs en parthère et châle coordonné en bandoulière pour terminer en smoking de cuir noir style Thierry Mugler.

L'image a du chic, la misique a du choc, on l'a vu à l'Olympia hier soir, Eurythmics a pris un ticket en première classe pour la

ALAIN WAIS. ★ Discographie chez RCA.

# **VARIÉTÉS**

# Roger Pierre et Jean-Marc Thibault s'amusent

A L'âge de soixante ans et après huit années de séparation, le tandem Roger Pierre et Jean-Marc Thibault s'est reformé pour des premiers adieux. (le Monde daté 5-6 février). Ils présentent sur scène une vingtaine de sketches sur près de trois cents qu'ils ont écrits en vingthuit ans de collaboration. La popula rité de ces hommes-orchestres a été si forte dans les années 60 et 70 que dès les premières représentations le public, sans doute nostalgique dans sa majorité, a rempli la salle.

Roger Pierre et Jean-Marc Thieult ont rassemblé des chansons histoires, des parodies, des farces et des petites comédies de leur début quand fleurissait la mode existentialiste à Saint-Germain-des-Prés (Dans les fossés de Vincennes, La Synchro, le Caoutchouc, la Sentinelle de 1914, la Guerre en den-telle) et des sketches conçus entre 1960 et 1975 (le Télévisiteur du soir, la Leçon de danse, les Deux Skieurs). Le comique est générale-

CALENDRIER

DES ADMINISTRATEURS

DE CONCERTS

THEATRE DE LA MADELEINE

19, rue de Suresnes, 75008 Paris Tél.: 265-07-09

RÉCITAL

MARIO REINHARD

CHOPIN - DEBUSSY

LUNDI 27 FÉVRIER à 20 à 45

THE ROYAL PHILHARMONIA

GRCHESTRA

Dir. Antal DORATI

Tippett - Tohelkovsk Moussorgsky - Reve

T.MLP. Châtelet kandi

nale et quotidienne, tient beaucoup compte de la réalité physique des speciateurs et a a pour ambition que de donner du bonheur sans arrière goût amer. En toute modestie et simplicité. Les deux caricaturistes ne se pri-

ment fondé ici sur une situation ba-

vent pas d'entrer dans la bonffonnerie mais leur fantaisie ne néglige pas non plus le rêve ou la tendresse. Ils jouent sur les accoutrements, les perruques multicolores, les bruits dans ce qu'ils ont de cocasse, le geste et le mot. Bien sår, et Roger Pierre et Jean-

Marc Thibault en out eux-mêmes conscience, leur comique a pris un coup de vieux dans le fond, la forme et le rythme. Mais quelque chose dé passe ce constat : le plaisir communicatif de deux comiques d'être en-semble, de faire rire et de rire eux-mêmes de leurs gags. CLAUDE FLÉQUTER,

\* Thearre Antonie, 20 h 30.

a CLASH BLOQUÉ. — Le concert se Clash, programmé ce jendi 23 février à l'espace BASF, est reporté à une date utilificare. Les unsiciens out attende de le comment de la l'accopart de Boissy, mais le comion transportant leur metiterri marcioni transportant leur mus-mits le camion transportant leur mus-riel est resté bloqué à la insufeur de LiBe. Le concert aura lieu, selon toutes wrobabilités, le 1º Mars, an même en

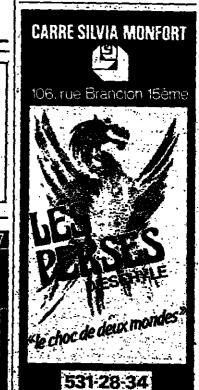

92, rue du Fg-St-Honoré, 8° - 13, quai de Conti, 7°

# CIOBANU

POCHE MONTPARNASSE - 75 Bd. du Montparnasse - LOC: 548 - 92 - 97 JANDELINE

JEAN DAVY

de Geva CABAN « Remarquable Jandeline » LA CROIX. « Un acteur admirable : Jean Davy... une débutante

qui fascine : Marion Bierry » LE MATIN. Lin joli spectacle émouvant, sans complaisance » FIG.-MAG. « Bouleversant » LE MATIN « Truculent et touchant... musique de chambre pathétique et vive ; un nouvel écrivain » NOUVEL OBSERVATEUR.

« Exceptionnelle mise en scène » QUOTIDIEN DU MÉDECIN.

BOB FOSSE C 2 BOB FOSSE STAR RO \*\* MARIEL HEMBIGMAY - ERIC ROBERTS - CUFF ROBERTSON - CARROLL BAKER ROCER RES - DAND CLENNON HOME & RALPH SURVS THE ALAN HEM SVEN MYKVIST PRO 19 CATES - KENNETH UTT PRO 1942 IN 1962 POSSE

POUR LES SALLES VOIR LIGNES PROGRAMMES

Née pour être Star,

Hollywood l'a détruite.

Hollywood l'a créée,

# théâtre

### LES SPECTACLES NOUVEAUX

· 1

noi de com

在第一个中间 第二章

Military Systems

-

ورين م**ين مون** 

44 46 Augus

in the state of the

-

10 mm

to the state of the

Francisco de

Annual St. or and

Signal Fig.

10 - ale

4020

Flats, Blazzin, e.e.

M. . . .

المسيرة بوايا

Andrew Rivers

AMPERIAL COLUMN

en gen in ar

market and

THE PROPERTY OF

THE PERSON NAMED IN

andrews of the second

THE LANGE

AMERICA ARTES ARTES CO.

A STATE OF THE BEAUTY OF THE B

And Annual Control

ART TRACTORY

A Section State

The State of the S

**通过模型**。 2. 4

Marine in the

- 1 A 1 - P

egeni er

Maria September - De

The second of

A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH

₩ # = ····

Andreas and a second

State of Land or

ing the man

in the second of

2.744 T 27 27

\* --- Manual ---

-

- the second

Section of the sectio

Berther Street

Straight William Committee

10.1.1

TITLE Sanday Contraction

Carried No. 19

. A.

种 神 神

**建 集成**人。对

Paris Tara

**建筑** 

**建筑** 第777

· 特殊市

The second second

SUPPLE F. SERVICE

THE PART OF

A STATE OF THE STA المراجع فيستهي فيستهي

Mary to the

. . .

State Section 1

14 4 T.

ALC: NO.

A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH

Marine 18 -

Mic. mu-ique cho-

The second secon

The second second

The state

1. 2.02

M. Tares

・ 通過をはなるとのできる。
・ できる。

Maria Can

BORNES OF THE STATE OF THE STATE OF THE

ÉCHEC A LA REINE - Quai de la Gare (585-88-88), 20 h 30. L'ÉCLAT DE RIRE DE L'OP-PRIME - Maison des cultures du monde 26 h 36 (544-72-30).

### Les salles subventionnées

OPÉRA (742-57-50). 19 h 30 : Jérusalem. SALLE FAVART (296-06-11). 19 h 30 : la Chatte angla COMEDIE-FRANÇAISE (296-10-20) 20 h 30 : l'Avare.

CHABLLOT (727-81-15), Grand Foyer, 15 h: Il était une fois et il n'est plus... (Speciacle pour enfants); Grand Théâtre, 20 h 30: le Héron.

PETIT ODÉON (Théâtre de l'Europe) (325-70-32), 18 h 30 : Bons offices. BEAUBOURG (277-12-33), Débats : 18 h 30 : La paix, avec la revue « Oui la

philosophie - . Cinéma-Vidéo : 13 h : Villa Santo Sospir ; Jacuss-Vance: 13 ft : Villa Santo Sospir; 16 h : Golfe zone vitale; 19 h : Versovie quand même; 15 h : Aramlf Rainer; 18 h : Biennale 1983 du Witney Ma-seum; Théâtre/Danse/Chapts : 15 h : Rituel des chasseurs; 20 h 30 : 6erjtures scéniques contemporaines « Active TV Show».

THÉATRE DE LA VILLE (274-22-77). 20 h 30 : Tartuffe ; 18 h 30 : Marie Far-nadouri (chants de Grèce et de Turquie). CARRÉ SILVIA-MONFORT (531-28-34), 21 h : les Perses.

# Les autres salles

A DEJAZET (887-97-34), 20 h 30 : Tchouk Tchouk Nougah; 22 h 30 : le Voyage à Berlin. ALLIANCE FRANÇAISE (544-72-30),

20 h 30 : Théâtre Jagran de Delhi. ANTOINE (208-77-71), 18 h 30 : Hamlet ; 20 h 45 : Nos premiers adieux. ATELIER (606-49-24), 21 h : la Bagarre.

BASTILLE (357-42-14), 20 h : Grand ma-BOUFFES DU NORD (239-34-50), 20 b 30 : Rufus. BOUFFES PARISIENS (296-60-24),

21 h : les Trois Jeanne. CALYPSO (272-25-95), 20 h 45 : Lêchemoi les claquettes.

CARREFOUR DE LA DIFFÉRENCE

(372-00-15), 20 h 30 : Perdaous... une voix en enfer. CARREFOUR DE L'ESPRIT (633-48-65), 20 h 30 : Zod. zod. zod...isque. CARTOUCHERIE, (374-24-08), 18 h 30:

CENTRE CULTUREL DU XVIII (227-68-81), 20 h 30 : Souveurs de Salma. CITÉ ENTERNATIONALE (589-38-69), Grand Théâtre 20 h 30 : le Cercle de

COMÉDIE-CAUMARTIN (742-43-41), 21 h : Reviens dormir à l'Elysée.

COMEDIE DES CHAMPS-ÉLYSÉES
(720-08-24), 20 h 45 : Checun sa vérité.

COMÉDIE ITALIENNE (321-22-22),

20 h 30 : la Manie de la villégia COMEDIE DE PARIS (281-00-11), 21 h : les Marchands de gioire. DAUNOU (261-69-14), 21 h : la Chienlit.

DÉCHARGEURS (236-00-02), 19 h : les Eaux et Forêts ; 20 h 30 : Gertrud, morte EDOUARD-VII (742-57-49), 20 h 30 :

ESCALIER D'OR (523-15-10), 20 h 30 : l'arrive. Zebra crossing ; Match d'impro ESPACE KIRON (373-50-25), 20 h 30 : Extravagances (Cie Ph. Genty, Th. Ma-narf.).

ESPACE MARAIS (584-09-31), 22 h 30 : Un milieu sous la mère. ESSAJON (273-46-42), I: 20 h 30: les Chaises; II: 20 h 30: Chant dans la suit. FONDATION DEUTSCH DE LA

MEURTHE (237-41-56), 20 h 30 : Biographie · un jeu.

GAITÉ-MONTPARNASSE (322-16-18), 20 h 45 : Grand-Père. GALERIE 55 (326-63-51), 20 h 30 : Who's afraid of Virginia Woolf?

HUCHETTE (326-38-99), 19 h 30 : la Cantatrice chauve; 20 h 30 : la Leçon : 21 h 30 : les Cerises rouges. LA BRUYERE (874-76-99), 21 h : WIL-

Lucernaire (544-57-34), L 18 h 30:
Noces de cire; 20 h 30: Stratégie pour deux jambous; 22 h 15: Un autobus pour Mathida – IL 20 h 15: Six heures au plus tard; 22 h 30: le Frigo. – Petize saile, 18 h 30: Pique et pique et follet drame; 22 h 30: Oy, Moyshele, mon fils.

LYS MONTPARNASSE (327-88-61). 20 h 30 : Labiche de poche. MADELEINE (265-07-09), 20 h 30 : Rhi-

MARAIS (278-03-53), 20 h 30 : Le roi se MARIGNY, Grande salle (256-04-41), 20 h 30 : Antant en emporte le vent. - Saile Gabriel (225-20-74), 21 h : le Don d'Adèle.

MATHURINS (265-90-00), 21 h : is MUCHEL (265-35-02), 21 h 15 : On dinera

MOGADOR (285-45-30), 20 h 30 : Cy-MONTPARNASSE (320-89-90), 21 h: Tchin tchin. - Petite salle, 20 h 30 : Saint-Simon le voyeux; 22 h : Chant du

PALAIS-ROYAL (297-59-81), 20 h 45:
la Fille sur la banquette arrière.
PARC DE LA VILLETTE, sons chapitesm (240-27-28), 20 h 30: Patience...
Patience dans l'azur.

PLAISANCE (320-00-06), 20 h 30 : ke Coup de gri POCHE (548-92-97), 20 to 30 : le Pharaon. PORTE-SAINT-MARTIN (607-37-53).

POTINIÈRE 20 h 45 : Assassino-RENAISSANCE (208-18-50), 20 h 30 :

Vincent et Margot.

TAI TH. DYESSAI (278-10-79), L
20 h 30 : he Horia; 22 h 15 : Oriamonde.

- II. 20 h 30 : Huis clos. TEMPLIERS (278-91-15), 20 h 30 : A la

THÉATRE A.-BOURVIL (373-47-84), 20 h : J'paye, j'venx voir ton truc; 21 h 15 : Y'en marr... ez vons; 22 h 15 :

THÉATRE D'EDGAR (322-11-02), 20 h 15 : les Babas-cadres ; 22 h : Nous on fait où on nous dit de faire. THEATRE DE DIX-HEURES (606-07-48), 21 h : Fils de butte ou les sei-THEATRE DE PARIS, Petite salle (280-

09-30), 20 h 30 : Rayon femmes fortes. THEATRE PRESENT (203-02-55), 20 h 30 : Vers Dames. THEATRE DU ROND-POINT (256-70-80), 20 h 30 : Angelo tyran de Pa-doue ; Petito saile 20 h 30 : Enfance.

THEATRE 7 (262-80-81), 21 h : la Visite. THEATRE 13 (588-16-30), 20 h 30 : Long vovage vers le muit.

THÉATRE DU TEMPS (355-10-88), 21 h: Médée. THÉATRE DE L'UNION (770-90-94), 21 h: The Rocky Horror Show (v.f., chansons en anglais). THÉATRE DE LA VILLA (542-80-72),

TOURTOUR (887-82-48), 20 h 30 : les TRISTAN-BERNARD (522-08-40), 21 h: Jamais deux... sans toi.

TROES SUR QUATRE (327-09-16),
22 h: Acteur... est acteur... est acteur..

VARIETES (233-09-92), 20 h 30 : l'Eti-

### Les cafés-théâtres

ATHLETIC (624-03-83), 21 h : les Chaus-Sures de Mme Gilles.

AU BEC FIN (296-29-35), 20 h 45 : Le bos voit rouge ; 22 h : le Président.

BEAUBOURGEOIS (272-08-51), 19 b 30 : Odd numbers sur un air de jazz. BLANCS-MANTEAUX (887-15-84), I: 20 h 15 : Areah=MC2 ; 21 h 30 : les Dé-mones Loulou ; 22 h 30 : les Sacrés Monstres ; II : 20 h 15 : les Caïds ; 21 h 30 : Last Lunch, Dernier Service; 22 h 30 : Fouillis.

CAFÉ DE LA GARE (278-52-51), 22 b 15: l'Auvent du pavillon 4. CAFÉ D'EDGAR (322-11-02), L 20 h 15: Tiens voilà deux boudins; 21 h 30: Mangeuses d'hommes; 22 h 30 : Orties de se-cours; IL 20 h 15 : Dieu m'iripote; 21 h 30 : le Chromosome chatouilleux; 22 h 30 : Fais voir ton cupid

L'ÉCUME (542-71-16), 20 h 30 : Muche ; 22 h : Sharon Evans. LE PETIT CASINO (278-36-50), 21 h: Je veux être pingouiu; 22 h 15: Attention belles-mères méchantes.

POINT-VIRGULE (278-67-03), 20 b 15: les Surgelés; 21 h 30 : le Ticket; 22 h 30 : Moi, je craque, mes parents ra-PROLOGUE (575-33-15), 20 h 30 : Auto-

RESTO-SHOW (508-00-81), 20 h 30 : Soirée • privée » : 22 h : J. Aveline SENTIER DES HALLES (236-37-27), 20 h 15 : On est pas des pigeons : 21 h 30 : la Folle Nuit érotique de Roméo

SPLENDID ST-MARTIN (208-21-93), 21 h: M. Boujenah.

LA TANIÈRE (337-74-39), L 20 h 45 :
P. Meige; IL 21 h : Yann Fouquet;
22 b 30 : Acousmic.

LETINTAMARRE (887-33-82), 20 h 15: Phèdre; 21 h 30 : Apocalypse Na; 22 h 30 : le Céleri jaune, spectacle bran-

VIEILLE GRILLE (707-60-93), 20 h 30 : P. Miserez: 22 h 30 : les Soliloques du peuvre ; R. Gasser.

# cinèma

Les films marqués (\*) sont interdits aux moins de treize aux, (\*\*) aux moins de dix-huit aux.

La Cinémathèque

15 h, Sept hommes... Une femme, de Y. Mirande ; 19 h, Venise au cinéma : Sur le pont des Soupirs, de A. Leonviola ; 21 h, La femme dans le cinéma japonais : Voyage solitoire de K. Sairo. olitaire, de K. Saito. BEAUBOURG (278-35-57)

15 h, Thérèse Etienne, de D. de la Patel-lière ; 17 h, Cinéma de la RDA : La deuxième vie de Friedrich Wilhelm Georg Platow, de S. Kuhn; 19 h, : SOS Scotland Yard, de Ch. Frend.

# Les exclusivités

LES ANGES DU MAL (A.) (\*\*) (v.f.):
Arcades, 2\* (233-54-58): 7\* Art Beaubourg, 4\* (278-34-15); Ritz, 18\* (606-58-60).

A NOS AMOURS (Fr.): Contrescarpe, 5-(325-78-37); Ambassade, 8- (359-19-08): Parnassiens, 14- (329-83-11). LES AVENTURIERS DE L'ARCHE PERDUE (A., v.f.): Capri, 2 (508-

1-693. LE BAL (Fr.-IL): Forum Orient Express, 1= (233-42-26); Vendóme, 2- (742-97-52); Sudio de la Harpe, 5- (634-25-52); Ambassade, 8- (359-19-08); Parnassiens, 14- (329-83-11). LA BALLADE DE NARAYAMA (Jap., v.o.): Quintette, 9 (633-79-38). MCHODIÈRE (742-95-22), 20 h 30 : La BELLE CAPTIVE (Fr.) : Denfert Banco. (H. sp.), 14 (321-41-01).

(H. sp.), 14 (32141-01).

LE BON PLAISIR (Fr.): Forum Orient Express. 1a (233-42-26): UGC Odéon, 6 (325-71-08): UGC Biarritz, 8 (723-69-23); Français, 9 (770-33-88): Athéna, 12 (343-00-65): Montparnasse Pathé, 14 (320-12-06): 14 Juillet Beaugrenelle, 15 (575-79-79). BRAINSTORM (A., v.o.): Saim-Michel, 5 (326-79-17); George V, 8 (562-41-46); V.f.: Paramount Opéra, 9 (742-

56-31). CANICULE (Fr.) (\*): Gaîté Boulevard, 9- (233-67-06); UGC Normandie, 8-(359-41-18).

CARMEN (Esp., v.o.) : Cinoche, 6 (633-77-99).

LES CAVALIERS DE L'ORACE (Franco-Yougoslave): Rex. 2º (236-83-93); Berlitz. 2º (742-60-33); UGC Opéra, 2º (261-50-32); Ciné Beaubourg. 3º (271-52-36); Cluny Palace, 5º (354-07-76); UGC Montparnasse, 6º (544-14-27); Ambassade. 2º (359-19-08); UGC Biarritz. 8º (723-69-23); UGC Gobelins, 13º (336-23-44); Gaumont Sud, 14º (327-84-50); Kinopanorama, 15º «LE MONDE INFORMATIONS SPECTACLES» 281-26-28+ (de 11 heures à 21 heures,

sauf les dimanches et jours féries)

Jeudi 23 février

Pour tous renseignements concernant

l'ensemble des programmes ou des salles

# Les chansonniers

CAVEAU DE LA RÉPUBLIQUE (278-44-45), 21 h : On perd les pétales, DEUX-ANES (606-10-26), 21 h : l'Impôt

PALAIS DES CONGRES (758-13-03), 20 h 30 : Ballet du XX siècle M. Béjart (Messe pour le temps futur). THÉATRE DE PARIS (280-09-30), zo a zo: Carmen, Bailet A. Gades.

THÉATRE DES CHAMPS-ÉLYSÉES
(723-47-77), 20 h 30 : Kodo, les Tambours de l'eu et les danses de l'êle de Sado.

ESPACE MARAIS (584-09-31), 20 h 30 : Paris Ballet Rodéo.

### Le music-hall

BOBENO (322-74-84), 20 h 45 : F. Thi-BOUFFES DU NORD (239-34-50), 20 h 30 : Rufus. CENTRE MANDAPA (589-01-60), 20 h 30 : Stève Lecter, Anand Kumar. ESPACE CARDIN (266-17-81), 20 h 30 :

FONTAINE (874-82-34), 20 h 30 : P. Des-MAISON DES AMANDIERS (201-56-65), 20 h 45 : Bruant Revue.

OLYMPIA (742-25-49), 20 h 30 : P. Ba-PÉNICHE-ATMOSPHÈRE (249-74-30), 20 h 30 : L'Epopée d'Antar. PENICHE-OPERA (245-18-20), 21 h :

les Garçons • Boris super Vian •.

RADEAU DE LA MÉDUSE (320-91-37), 22 h : En suivam la m TH. DE DIX HEURES (606-07-48), 20 b 30 : L. Rocheman.

# Les concerts Eglise Saint-Médard, 20 h 30 : Fürnet, R. Siegel (Haendel, Bach).

En région parisienne

CHATILLON, Saile des fêtes (657-22-11), 21 h : Chagrin zoologique. CRÉTEIL. Comédie de Créteil (339-21-87), 20 h 45 : La Balade de Monsieur

MONTREUIL-SOUS-BOIS, Auditorium du Conservatoire (755-87-94), 20 h 30 : C'est quoi l'amour? NANTERRE, Th. des Amandiers (721-18-81), 20 h 30 : Terre étrangère. PANTIN, Th. de l'Ource (845-61-50), 20 h 30 : Album.

SAINT-DENIS, Th. G.-Philipe (243-00-59), 20 h 30 : Exquise Banquise. VILLEJUIF, Th. R.-Rolland (726-15-02),

VINCENNES, Th. D.-Sorano (374-81-16), 20 h 30 : Semiramis; Tour du Village, ITV (365-63-63), 21 h : Siècle enchaîné à un angle du monde.

(306-50-50); Murat, 16<sup>2</sup> (651-99-75); Pathé Clichy, 18<sup>2</sup> (522-46-01). CHARLOTS CONNECTION (Fr): Rex. 2: (236-83-93); Paramount Marivaux. 2: (296-80-40); Publicis Matignon, 8: (720-76-23); Paramount Montparnasse, 14: (329-90-10).

CHAILLOT (704-24-24) LES COMPÉRES (Fr.): Paramount Montparnasse, 14 (329-90-10): George V. 8 (562-41-46); Français, 9 (770-

CONCILE D'AMOUR (All., v.o.) (\*\*): Movies. 1" (260-43-99).

CHRISTINE (A., v.o.): Marignan, 8: (359-92-82). – V.f.: Français, 9: (770-33-88); Montparnasse Pathé, 14: (320-

LES DIEUX SONT TOMBES SUR LA TETE (Bots.-A., v.f.): Impérial Pathé, 2 (742-72-52); Rialto, 19 (607-87-61). DIVA (Fr.): Rivoli Beaubourg. 4 (272-63-32): Cinoche, 6 (633-10-82).

DON CAMILLO (It., vf): Rex, 2º (236-83-93): UGC Danion. 6º (329-42-62); Normandie, 8º (359-41-18): UGC Boulevards, 9º (246-66-44): UGC Gobelins, 13º (336-23-44): Miramar, 14º (320-89-52): Mistral, 14º (539-52-43): UGC Convention, 15º (828-20-64): Secrétan, 19º (241-77-99); Pathé Clichy, 18º (522-46-01).

L'EDUCATION DE RITA (Angl., v.o.):
Ciné-Beaubourg, 3º (271-52-36): UGC
Odéon, 6º (325-71-08): UGC ChampElysées, 8º (359-12-15): Parassiens, 14º
(320-30-19): 14-Juillet-Beaugrenelle,
15º (575-79-79): (v.f.): UGC Opéra, 2º
(261-50-32). (261-50-32).

EMMANUELLE 4 (\*\*): Forum, 1\*
(297-53-74); Richelieu, 2\* (233-56-70); Cluny Ecoles, 5\* (354-20-12); Marignan, 8\* (359-92-82); George V, 8\*
(362-41-46); St-Lazare Pasquier, 8\*
(387-35-43); Français, 9\* (770-33-88); Maxéville, 9\* (770-72-86); UGC Gare de Lyon 13\* (341-01-59); Français, 13\* Maxeville, 9\* (770-72-86); OGC Gare de Lyon, 12\* (343-01-59); Fauvette, 13\* (331-60-74); Mistral, 14\* (539-52-43); Montparnasse Pathé, 14\* (320-12-06); UGC Convention, 15\* (828-20-64); Murat, 16\* (651-99-75); Images, 18\* (522-47-94); Gaumont Gambetta, 20\* (636-10-96).

ERENDIRA (Franco-Mex., v.o.); Quin-tette, 5 (633-79-38). L'ÉTÉ MEURTRIER (Fr.) : Elysées Lin-

Colo, 8° (359-36-14).

ET VOGUE LE NAVIRE (lt., v.o.):

UGC Opéra, 2° (261-50-32); Ciné Beaubourg, 3° (271-52-36): Stadio de la

Harpe, 5° (634-25-52): Pagode, 7° (70512-15): Elysées Lincoln, 8° (35936-14): Parnassiens, 14° (329-83-11). FLASHDANCE (A., v.o.) : Marbeuf, &

FRERES DE SANG (A., v.o.) (\*): 7° Art Beaubourg, 4° (278-34-15) (H. sp.).

LE GARDE DU CORPS (Fr.): Forum Orient Express, 1° (233-42-26): Rex, 2° (236-83-93): UGC Opéra, 2° (261-50-32): UGC Odéon, 6° (325-71-08): Normandie, 8° (359-41-18): UGC Boulevards, 9° (246-66-44): UGC Convention, 15° (828-20-64): Murat, 16° (651-99-75): Paramount Montmartre, 18° (606-34-25): Secrétan, 19° (241-77-99): Images, 18° (522-47-94).

GWENDOLINE (Fr.): Forum 18° (297-

77-99): Images, 18 (522-47-94).

GWENDOLINE (Fr.): Forum, 19 (297-53-74); Paramount Marivaux. 29 (296-80-40); Paramount Odéon, 69 (325-59-83); Marignan, 89 (359-92-82); Publicis Champs-Elysées, 89 (720-76-23): Paramount Opéra, 99 (742-56-31); Maxéville, 99 (770-72-86); Paramount Bastille, 129 (343-79-17); Paramount Galaxie, 139 (580-18-03); Fauvette, 139 (331-56-86); Paramount Montparnasse, 149 (329-90-10); Bienvenüe Montparnasse, 149 (329-90-10); Bienvenüe Montparnasse, 159 (544-25-02); Convention Saint-Charles, 159 (579-33-00); Paramount Maillot, 179 (758-24-24); Pathé Ctichy, 189 (522-46-01).

JACQUES MESRINE (Fr.) (\*\*); Holly-JACQUES MESRINE (Fr.) (\*\*): Holly-wood Boulevard, 9 (770-10-41).

### LES FILMS **NOUVEAUX**

ALSINO Y EL CONDOR, film du Nicaragua de Miguel Littin, v.o.: Denfert, 14 (321-41-01). A MORT L'ARBITRE, film français de Jean-Pierre Mocky: Forum 1" (297-53-74): Impérial, 2º (742-72-52): Rex, 2º (236-83-93); Quintette, 5º (633-79-38); UGC Opéra, 2º (261-50-32): UGC Danton, 6º (329-42-62): UGC Montparnasse, 6º (544-14-27): UGC Rotonde, 6º (633-08-22): Ermitage, 8º (359-15-71); George-V, 8º (562-41-46); Marignan, 8º (359-92-82); Nation, 12º (343-04-67): Fauvette, 13º (331-60-74); Montparnasse-Pathé, 14º (320-12-06); Mistral, 14º (539-52-43); UGC Convention, 15º (828-20-64); Victor-Hugo, 16º (727-49-75): Images, 18º (522-47-94); Les 3 Secrétan, 19º (241-77-99). L'ASCENSEUR, film bollandais de A MORT L'ARBITRE, film français

L'ASCENSEUR, film bollandais de Dick Maas: Forum Orient-Express, 1st (233-42-26); Quintette, 5st (633-

1º (233-42-26); Quintette, 5º (633-79-38); Paramount-Odéon, 6º (325-59-83); UGC Rotonde, 6º (633-08-22); George-V, 8º (562-45-76); v.f.: Rex, 2º (236-83-93); Ermitage, 8º (359-15-71); Paramount-Opéra, 9º (742-56-31); UGC Gare de Lyon, 12º (343-01-59); UGC Gobelins, 13º (336-23-44); Paramount-Galaxie, 13º (580-18-03); Paramount-Montre crasse 18-03); Paramount-Montparnasse, 14- (329-90-10); Paramount-Orléans, 14º (540-45-91): Convention St-Charles, 15º (579-33-00): Pathé-Wepler, 18º (522-46-01): Paramount-Montmartre, 18º (606-24-35) 34-25).

OREY PARE, film américain de Michael Apted: Gaumont-Halles, le (297-49-70); Paramount-Odéon, 6e (325-59-83); Publicis-Champs-Elysées, 8e (720-76-23); Paramount-Opéra, 9e (742-56-31); Parnassiens, 14e (329-83-11); ef.: Paramount-Marivaux. 2° (296-80-40); Publicis St-Germain, 6° (222-72-80); Max Linder, 9° (770-40-04); Paramount-Bastille, 12: (343-79-17); Paramount-Gobelins, 13: (707-12-28); Paramount-13\* (707-12-28); Paramount-Galaxie. 13\* (580-18-03); Paramount-Montparnasse, 14\* (329-90-10); Paramount-Orléans, 14\* (540-45-91); Convention St-Charles, 15\* (579-33-00); Passy, 16\* (288-62-34); Paramount-Maillot. 17\* (758-24-24); Paramount-Montmartre, 18\* (606-34-25).

LE ROULEAU COMPRESSEUR ET LE VIOLON, film inédit de Andrei Tarkovski, v.o. : Cosmos, 6 (544-28-80); 14-Juillet-Bastille, 11st (357-90-81).

(337-9081).

S.O.B., film américain de Blake Edwards, v.o.: UGC Opéra, 2 (261-50-32); Ciné-Beaubourg, 3 (271-52-36); UGC Odéon, 6 (235-310-8); Bistrika 8 (235-310-8); UGC Odéon, 6 (235-310-8); UGC Odé 52-361; UGC Odéon, 6: (325-71-08); Biarritz, 8: (723-69-23); v.f.: UGC Rotonde, 6: (633-08-22): UGC Boulevard, 9: (246-66-44); Paramount-Montmartre, 18: (606-34-25).

Montmartre, 18\* (606-34-25).

STAR 80, film américain de Bob Fosse, v.o.: Gaumont-Halles, [\*\* (297-49-70): St-Germain Village, 5\* (633-63-20): Cluny-Palace, 5\* (354-07-76): Collisée, 8\* (359-29-46): Parnassiens, 14\* (329-83-11): v.f.: Berlitz, 2\* (742-60-33): Richelieu, 2\* (233-56-70): Nation, 12\* ((343-04-67); Miramar, 14\* (320-89-52): Gaumont-Convention, 15\* (828-42-27).

Convention, 15' (828-42-27).

UN AMOUR DE SWANN, film franco-allemand de Volker Schlöndorff: Gaumont-Halles, 1" (297-49-70); UGC Opéra, 2" (261-50-32); St-Germain Studio, 5" (633-63-20); Breugne, 6" (222-57-97); Hautefeuille, 6" (633-79-38); Colisée, 8" (359-29-46); St-Lazare Pasquier, 8" (387-35-43); UGC Boulevard, 9" (246-66-44); Fauvette, 13" (331-60-74); Caumont-Sud, 14" (327-84-50); Olympic, 14" (545-35-38); Gaumont-Convention, 15" (828-42-27); Mayfair, 16" (522-27-06); Pathé-Clichy, 18" (522-46-01); Gaumont-Gambetta, 20" (636-10-96).

LA VILLE DES PIRATES, film franco-portugais de Raoul Ruiz, version française: Olympic-Luxembourg. 6/ (633-97-77); 14 Juillet-Parnasse, 6/ (326-58-00); Olympic-Balzac. 8/ (561-10-60); 14 Juillet-Bassille, 11/ (357-90-81); Olympic-Balzac. 8/ (561-10-60); 14 Juillet-Bassille, 11/ (445-58) Olympic-Entrepol, 14 (545-35-38).

JAMAIS PLUS JAMAIS (A. v.o.) : Er- Les grandes reprises

JAMAIS PLUS JAMAIS (A. v.o.): Ermitage, & (359-15-71).

LE JOLI CŒUR (Fr.): Berlitz, & (742-60-331: Richelieu, & (233-56-70): Ambassade, & (359-19-08): Mistral, 14 (539-52-43): Montpārnos, 14 (337-52-37): Pathé Clicby, 18 (522-46-01): Gaumont Gambetta, 20 (636-10-96).

LES JOUEURS D'ECHECS (Ind.): (v.o.) Epéc de Bois, & (337-57-47).

LE JOUR D'APRES (A., v.o.): Gaumont Ambassade, & (359-19-08): (v.f.): Richelieu, & (233-56-70): Bretagne, & (222-57-97).

JOY (FR.) (\*\*) : Arcades, 2\* (233-

\$4.581.

KRULL (A., v.o.): George-V, 8\* (562-41-46). - V.f.: Maxeville, 9\* (770-72-86): Lumière, 9\* (246-49-07): Most-paraos, 14\* (327-52-37): Mistral, 14\* (539-52-43); Images, 18\* (522-47-94).

LOUISIANE (Fr.): Paramount Marivaux, 2\* (296-80-40); Paramount Mercury, 8\* (562-75-90); Paramount Opéra, 9\* (742-56-31); Paramount Bastille, 12\* (343-79-17); Paramount Montparnasse, 14\* (329-90-10): Convention Saint-Charles, 15\* (570-33-00); Paramount Maillet, 17\* (548-24-24).

LE LÉZARD NOIR (Jap., v.o.): Movies,

LE LEZARD NOIR (Jap., v. o.) : Movies, 1st (260-43-99); Olympic Luxembourg, 6st (633-97-77); Olympic Balzac, 8st (561-10-60).

LE MARGINAL (Fr.): Gaumont Ambas-sade, 8: (359-19-08). MEIN VATER (All., v.o.) : Saint-André-des-Arts, 6 (326-80-25). LE MONDE SELON GARP (A., v.o.): Lucernaire, 6 (544-57-34).

LES MOTS POUR LE DIRE (Fr.), Mar-beuf, 8r (225-18-45).

beuf, 8\* (225-18-45).

NUAGES FLOTTANTS (Jap., v.o.):
Olympic Luxembourg, 6\* (633-97-77).

LES PARENTS NE SONT PAS SIMPLES CETTE ANNÉE (Fr.): Richelieu, 2\* (233-56-70): Le Paris, 8\* (35953-99); Mistral, 14\* (589-52-43);
Gaumont Convention, 15\* (828-42-27);
Gaumont Convention, 15\* (828-42-27);

Gaumont Convention, 15' (828-42-27):
Gaumont Gambetta, 20' (636-10-96).

PRÉNOM CARMEN (Fr.): Forum
Orient Express, 1º (233-42-26): SaintAndré-des-Arts, 6' (326-80-25): Paramount Odéon, 6' (325-59-83): MonteCarlo, 8' (225-09-83).

PTIT CON (Fr.): Marbeuf, 8' (22518.45)

LA QUATRIÈME DIMENSION (A. v.o.): Biarritz, 8: (723-69-23). – V.f.: Rex. 2: (236-83-93): UGC Montparmasse, 6: (544-14-27); UGC Boulevards, 9: (246-66-44); Images, 18: (522-47-94).

RETENEZ-MOI OU JE FAIS UN MAL-HEUR (Fr.): UGC Marbeuf, 8º (225-LE RETOUR DE L'ÉTALON NOIR (A. v.o.): George-V. 8: (562-41-46). – V.f.: Maxéville, 9: (770-72-86); Lumière, 9: (246-49-07); Parnassiens, 14: (320-

LE RETOUR DU JEDI (A., v.f.) : Capri, 2\* (508-11-69). LE ROI DES SINGES (Ch. v.f.): Marais, 4\* (278-47-86).

RONDE DE NUIT (Fr.) : Arcades. 25 (233-54-58) : Gaité Rochechouart, 94 (378-81-77) : Paris Loisirs Bowling, 184 (606-64-98). RUE BARBARE (Fr.) (\*): Paramount City Triomphe, 8 (562-45-76): Para-mount Opera, 9 (742-56-31): Para-mount Montparnasse, 14 (329-90-10).

RUE CASES-NÉGRES (Fr.): 14 Juillet Parnasse, 64 (326-58-00); Saint-Ambroise, 114 (700-89-16). Ambroise, 11\* (700-89-16).

RUSTY JAMES (A., v.o.): Forum, 1\*
(297-52-74): Hautefeuille, 6\* (63379-38): Pagode, 7\* (705-12-15): Marignan, 8\* (359-92-82): George-V, 8\*
(562-41-46): Parmassiens, 14\* (32983-11): 14 Juillet Beaugrenelle, 15\*
(575-79-79). - V.f.: Richelieu, 2\* (23356-70): Maxéville, 9\* (770-72-86):
Français, 9\* (770-33-88): Nation, 12\*
(342-04-67): Paramouni Galaxie, 13\* (343-04-67); Paramount Galaxie, 13\* (580-18-03); Montparnasse Pathé, 14\* (320-12-06); Gaumont Sud, 14\* (327-84-50); Gaumont Convention, 15\* (828-42-27); Pathé Wepler, 18\* (522-46-01). LE SECRET DES SÉLÉNITES (Fr.); Birkelien 2\* (231-56-70); Saint-

Richelieu, 2s (233-56-70); Saint-Ambroise, 11s (700-89-16); Grand Pa-vois, 15s (544-48-85). LE SPECTRE DE LA DANSE (Fr.) : Marais 4: (278-47-86) STAR WAR LA SAGA (A., v.o.) : la Guerre des étoiles: L'empire contre-attaque; le Retour du Jedi: Escurial, 134 (707-28-04).

TCHAO PANTIN (Fr.): Forum 1º (297-53-74): UGC Danton, 6º (329-42-62): Biarritz, 8º (723-69-23): Paramount Opera, 9º (742-56-31): Montpartos, 14º (327-52-37).

(327-52-37).

TO BE OR NOT TO BE (A., v.o.): Gaumont Halles, 1st (297-49-70): Hautefeuille, 6st (633-79-38): Paramount Odéon. 6st (325-59-83); George-V. 8st (362-41-46): Marignan. 8st (359-92-82): 14 Juillet Bastille, 1st (357-90-81); Montparnasse Bienvenue, 15st (544-25-02): 14 Juillet Beaugrenelle, 15st (575-79-79). - V.f.: Gaumont Berlitz, 2st (742-60-33): Paramount Maillot, 17st (758-24-24). (758-24-24). TOOTSIE (A., v.f.) : Opéra Night, 2º (296-62-56).

(298-62-56):
LA TRACE (Fr.): UGC Marbeuf (225-18-45): Parnassiens, 14: (329-83-11).
LA TRACÉDIE DE CARMEN (Fr.) version Delavault; Gal; Saurova: Saint-Ambroise, 11: (700-89-16).

Ambroise, 11º (700-89-16).

TRAHISONS CONJUGALES (Angl., v.a.): UGC Danton, & (329-42-62); UGC Rotonde, & (633-08-22); UGC Biarritz, & (723-69-23).

TRICHEURS (Fr.): Gaumont Halles, 1º (297-49-70): Impérial, 2º (742-72-52); Hautefeuille, & (633-79-381): Elysées Lincoln, & (359-36-14): Colisée, & (359-29-46): Saint-Lazare Pasquier, & (387-35-43): Studio 43 (h. sp.). 9º (770-63-40): Nation, 12º (543-04-67): Parnassiens, 14º (329-83-11): Gaumont Convention, 15º (828-42-27): 14 Juillet Beaugrenelle, 15º (575-79-79).

LES TROIS COURONNES DU MATELOT (Fr.): Epéc de Bois, Sº (337-

LOT (Fr.) : Epée de Bois, 5 (337-

LA ULTIMA CENA (Cub., v.o.)
(H. sp.): Denfert. 14: (321-41-01).
UN BON PETTI DIABLE (Fr.): Saint-Ambrose, 11: (700-89-16); Marignan, 8: (359-92-82).

UN FAUTEUIL POUR DEUX (A., v.o.): George-V, 8: (562-41-46). — V.f.; Miramar, 14: (320-89-52).

LA VILLE BRULÉE (Esp., v.o.) : Saint-Séverin, 5 (354-50-91).

Y A TELLEMENT DE PAYS POUR ALLER (Fr.) : Marais, # (278-47-86). WARGAMES (A., v.f.) : Lumière, 9: ZELIG (A.): Lucernaire, 6\* (544-57-34).

72-71). AGENT SECRET X26 (A., v.o.) : Quintette, 5: (633-79-38). tette, 5: (633-79-38).

ALLEZ COUCHER AILLEURS (A., v.o.): Action Christine, 6: (325-47-46).

AURELIA STEINER (Fr.): Denfert (Hsp), 14: (321-41-01).

LES ARISTOCHATS (A., v.f.): Napo-

(\*1: Champo, \$\*(334-31-60).

BARRY LINDON (Angl., v.o.): Grand Pavois, 15- (554-46-85).

BLANCHE-NEIGE ET LES SEPT NAINS (A., v.f.): Rex, 2- (236-83-93); U.G.C. Gare de Lyon, 12- (343-01-59); Napoléon, 17- (755-63-42); Tourelles, 20- (636-10-96).

CERTAINS L'AIMENT CHAUD (A., v.o.) : Studio Bertrand, 7: (783-64-66) CONTES DE LA FOLIE ORDINAIRE (A.-IL., v.o.): Rialto, 19 (607-87-61).

DERNIER COMBAT (Fr.) : Logos, 5: (Hsp), 14 (321-41-01).

DIVORCE A L'ITALIENNE (It., v.o.): Olympic Saint-Germain, 6: (222-87-23); Olympic Balzac, 8: (561-10-60); Olympic Entrep&t 14: (545-35-38).

City, 8' (562-45-76).

LES ENFANTS DU PARADIS (Fr.): Ranciagh, 16: (288-64-44).

LA FABULEUSE HISTOIRE DE DO-NALD ET DES CASTORS JUNIORS (A., v.f.): Napoléon, 17: (755-63-42).

GIMME SHELTER (A., v.o.) : Vidéostone. 64 (325-60-34).

14 (321-41-01). v.o.): Logos Quartier Latin, 5 (354-42-34). LE GOUFFRE AUX CHIMÈRES (A.,

(764-97-83). LES HAUTS DE HURLEVENT (A., v.o.) : Studio Alpha. 5: (354-39-47). LES HOMMES PRÉFÉRENT LES

BLONDES (A., v.o.): Studio Bertrand, 7- (783-64-66). L'IMPOSSIBLE M. BÉBÉ (A., v.o.) : Acacias, 17 (764-97-83). JÉSUS DE NAZARETH (lt. v.f.) : Grand Pavois, 15' (554-46-85).

(532-91-68).

MARK DIXON DÉTECTIVE (A., v.o.): Action Christine, 6\* (325-47-46).
MIDNIGHT EXPRESS (A., v.f.) (\*\*): 1941 (A. v.o.) : Espace Gaité, 14 (327-12-12).

NEW-YORK, NEW-YORK (vers. intég.): Calypso, 17º (380-30-11). LE NOUVEL AMOUR DE COCCI-NELLE (A., v.f.): Napoléon, 17: (755-63-42).

1354-39-19). LA PASSION DE JEANNE D'ARC (Dan.) : Templiers, 3r (272-94-56). LE PORT DE L'ANGOISSE (A., v.o.) :

Action Christine, 64 (325-47-46) PRIX DE BEAUTÉ : Saint-André des Arts, 6: (326-48-18) LE SEPTIÈME SCEAU (Suéd., v.o.) : Studio Bertrand, 7: (783-64-66).

TENDRES CHASSEURS (Bres., v.o.):
Marais, 4 (278-47-86): Logos. 5 (354-42-34). THE ROSE (A., v.o.): Rialto, 19: (607-TUEURS DE DAMES (A., v.o.) : Action Ecoles, 5: ( 325-72-07) LA VEUVE JOYEUSE (A. v.a.): Pan-

théon, 5: (354-15-04). LA VIE EST BELLE (A. v.o.) : 14 Juillet Parnasse & (326-58-00). LE VOLEUR DE BICYCLETTE (IL. v.o.) : Ac.cias. 17t (764-97-83) : Studio Médicis. 5t (633-25-97).

SPECTACLES

ALIEN (A., v.o.) (\*): Galande, 5- (354-

léon, 17 (380-41-46). LE BAL DES VAMPIRES (A., v.o.) (\*1: Champo, 5' (354-51-60).

CE PLAISIR QU'ON DIT CHARNEL (A. v.o.) (\*): Epée de Bois, 5 (337-57-47).

LES CONTES DES MILLE ET UNE NUITS (IL, v.o.) (\*\*) : Champo, 5 (354-51-60). COUP DE GRACE (All., v.o.) : André Bazin, 13\* (337-74-39).

DÉTRUIRE DIT-ELLE (Fr.): Denfert

DON GIOVANNI (Angl., v.o.): Calypso, EMMANUELLE (Fr.) (\*\*): Paramount

ERASERHEAD (A., v.o.) (\*\*): Escurial, 13\* (707-28-04). EUROPE 51 (IL, v.o.) : Action Rive Gauche, 6 (325-65-04); Acacias, 17 (764-97-83).

LE FACTEUR SONNE TOUJOURS DEUX FOIS (A.) (\*): Templiers, 3\* (272-94-56).

FANFAN LA TULIPE (Fr.): Acacias, 17 (764-97-83). FENETRE SUR COUR (A., v.o.) : Gau-FENETRE SUR COUR (A., v.o.): Gaumont Halles, in (297-49-70): Action Lafayette, 9 (878-80-50): Sc.-Michel, 5 (326-79-17): Saint-Germain Huchette, 5 (633-63-20): Gaumont Champs-Elysées, 8 (359-94-67): Id Juillet Bastille, 11 (357-90-81): Bienvenue Montparnasse, 14 (544-25-02): 14 Juillet Beaugrenelle, 15 (575-79-79). – V.f.: Berlitz, 2 (742-60-33): Athéna, 12 (343-00-65): Fauvette, 13 (331-60-74): Gaumont Sud, 14 (327-84-50): Montparnos, 14 (327-84-50): Montparnos, 15 (828-42-27): Pathé Clichy, 18 (522-46-01).

FURYO (A., v.o.) : Saint-Lambert (Hsp), 15t (532-91-68) ; Boite à films, 17t (622-44-2111.

GLISSEMENTS PROGRESSIFS DU PLAISIR (Fr.) (\*\*) (H. sp.) : Denier.,

HAUTE PEGRE (A., v.o.) : Acacias, 17º

JONATHAN LIVINGSTON LE GOÉ-LAND (A., v.o.) : Cinoche, 6' (633-

LA LUNA (IL., v.o.): Saint-Lambert, 15: LA LUNE DANS LE CANTVEAU (Fr.): Ciné 13, 18t (259-62-75).

MOLIÈRE (Fr.) : Bonaparte, 6 (326-MONTY PYTHON LA VIE DE BRIAN (A., v.o.) : Cluny Ecoles, 5: (354-30-12). LE MINISTÈRE DE LA PEUR (A., v.o.): Action Christine, 6: (325-47-46).

ONIBABA (Jap., v.o.) ; Epée de Bois, 5 ORFEU NEGRO (Fr.) : Grand Pavois, 154 (554<del>-46-8</del>5). PASSION (Fr.): Studio des Ursulines, 64

SHINING (A., vo.) (\*): George-V, 8: (562-41-46). - V.f.: Opéra Night, 2: (296-62-56).

# M. MONTAND, LA CRISE ET ANTENNE 2

# La télévision roule pour elle-même

-Vive la crise! - fait l'événement. Comme tous se sert pour cela de la star de la chanson comme les grands moments de télévision, l'émission commissaire au Plan, de Christine Ockrent comme dérange, brouille les cartes, perturbe les discours établis, MM. Pierre Bérégovoy et Jacques Barrot ont eu du mal, quelques minutes après, à retrouver leurs références et leurs clivages. Le lendemain, c'est la ruée des plumes : les économistes contestent, rectifient, s'indignent; les politiques hésitent entre la récupération et la dénonciation

L'événement, pourtant, ce n'est pas Montand mais la télévision, l'avenement d'un instrument conscient de sa puissance et en jouant sans scrupules, un instrument dont Pierre Desgraupes récla-mait il y a deux jours dans le Monde la privatisation. Pascale Breugnot, la productrice de « Vive la crise! -. a déjà marié dans - Psy show - la psychanalyse, le courrier du cœur et le café-théâtre. Cette fois-ci, elle va plus loin et fait sauter les barrières entre l'information et le commentaire, la réalité et la fiction, le magazine et l'appel aux Français. Elle

commissaire au Plan, de Christine Ockrent comme de l'énarque du Puy-du-Fou.

Dans ce show où personne n'est à sa place, la parole politique circule pour une fois sans codes. sans conventions, sans recruter pour un quelconque parti. Pascale Breugnot roule pour Desgraupes, Desgraupes pour sa télévision et la télévision pour son audience, c'est-à-dire pour elle-même. Qui peut prendre en marche cette locomotive emballée ?

Certainement pas le discours politique traditionnel en pleine crise d'identité. Montand président? Qu'on puisse se poser la question suffit à montrer le décalage entre une société civile à la recherche de nouvelles valeurs, une télévision qui tente parfois d'épouser le mouvement et une classe politique qui a bien de la peine à inventer sa com-

JEAN-FRANÇOIS LACAN.

# PERPLEXITÉ

dans les services et dans la produc-

tion. Mais de là à prétendre que le

pays se trouverait envahi par les dé-

tritus, parce qu'il n'y aurait plus per-

sonne pour vider les poubelles, c'est

C'est rester sur cette idée dépas-

sée que les travailleurs immigrés oc-

cupent des places que les Français ne veulent pas. Chez les éboueurs parisiens, précisément, le nombre

des étrangers a diminué de moitié.

travestir la réalité.

Difficile de parler d'économie. A trop compliquer on brouille l'entendement. A trop simplifier on tombe dans la caricature. Aussi convaincu qu'ait paru Yves Montand dans son rôle de Français moyen qui veut comprendre, l'émission • Vive la crise - laisse perplexe. L'intention didactique ne s'est-elle pas retournée contre ses auteurs?

On peut craindre que le téléspectateur peu informé des choses de l'économie se soit laissé prendre au

# Vives réactions syndicales aux propos de M. Desgraupes sur la privatisation

L'ensemble des organisations syndicales d'Antenne 2 ont vivement réagi, mercredi 22 février, aux propos tenus au Monde par le PDG de la chaîne, M. Pierre Desgraupes, pellent que la Haute Autorité de la communication audiovisuelle lui a nationale dont les missions de serdéfinir cette mission ..

L'intersyndicale réaffirme son attachement au service public. seul cadre qui garantisse la mise en œuvre d'un programme consorme à l'intérêt de tous les téléspectateurs, tout en les associant aux évolutions techniques présentes et futures ». Et poursuivent les négociations de la convention collective commune aux oreanismes de l'audiovisuel public. Antenne 2 ne peut plus être représentée par M. Desgraupes, que le personnel considère comme démissionnaire du service public 🧸

Si le secrétariat d'Etat chargé des techniques de la communication n'a pas encore réagi aux déclarations du PDG d'Antenne 2, à Matignon, le conseiller du premier ministre, M. Jérôme Clément, les a qualifiées de - scandaleuses -. L'entourage de M. Pierre Desgraupes souligne de son côté que, loin de remettre en cause la mission de service public, le PDG a proné les moyens de mieux susceptibles de freiner l'innovation et la création », pout « permettre au service public de faire face aux mutations technologiques avec le maximum d'atouts dans son jeu ».

• Appels d'offre pour le dessin animé. – Dans le cadre du plan de relance du dessin animé (le Monde du 16 décembre 1983) l'agence Octet (qui dépend du ministère de la culture) a été chargée d'une consultation sur trois projets de séries d'animation. Il s'agit pour FR 3 d'un - spécial > de cinquante minutes sur le thème . Surréalisme 84 -, destiné à être dissusé pour les fêtes de fin d'année, et d'une série de treize fois cina minutes sur palette Graph's sur le thème « La télévision rit de la télévision . Pour Antenne 2, la consultation porte sur une série de vingt-six fois treize minutes, couplée à un film de long métrage de soixantedix-huit minutes, sur un thème libre. Cette consultation s'adresse à des auteurs qui recevront une bourse pour développer leurs projets. Les candidatures sont à adresser avant le 11 avril à l'agence Octet (11, boulevard de Sébastopol, 75001 Paris).

• Action. - M. René Teulade. président de la Mutualité française, présente sur Cité 96 (92,8 MHz), au cours d'une émission spéciale, le nouveau magazine télévisé de la FNMF Action, dont la première émission sera diffusée le samedi 25 février sur FR 3.

en moins de dix ans (de 72 % des efieu de l'acteur et au raccourci des fectifs en 1975, ils sont passés à images. Il est vrai que, si tous les travailleurs immigrés quittaient la 43 % en 1984). Et la France reste propre, que l'on sache! France du jour au lendemain, il s'ensuivrait une grande perturbation

Cette faiblesse dans la démonstration rejoint un certain goût pour l'exagération quand on nous montre la faillite du Mexique et le krach fi-nancier. Sans doute est-ce la loi du genre. La télévision doit frapper fort pour convaincre un peu. Les téléspectateurs sont peut-être repartis persuadés que la crise existe et que la solidarité économique européenne est une des solutions à nos maux. Ça

FRANÇOIS SIMON.

# Les réactions dans les milieux politiques M. Jacques Delors, ministre fois, qu'il s'agit d'e une des trop

(le Monde du 22 février). Dans un budget, écrit, dans les Nouvelles communiqué, les syndicats CGT, (daté 23-29 février): • Une émis-CFDT. FO, SNJ, SNJ-CGT « rap- | sion juste et forte, réalisée et interprétée avec beaucoup de talent. D'autres, plus qualifiés que moi, confié la présidence d'une société diront en quoi le message médiatinationale dont les missions de ser-vice public ont été définies par la loi site, être davantage utilisé pour et qu'il ne lui appartient pas de re- faire comprendre sans trop simplifier, pour provoquer le choc qui fait résléchir, sans trop nous découra-

. M. Paul Laurent, membre du secrétariat du comité central du PCF, déclare, dans l'Humanité du jeudi 23 février : - Quand on voit la signification exacte d'une telle entreprise, contraire aux objectifs de 1981, au gouvernement de la gauche - dont on demande l'exclusion des ministres communistes, on ne peut qu'être inquiet de l'approbation sans réticence, que vient de lui décerner un ministre du gouvernement. . (voir ci-dessus).

 M. Edmond Maire, secrétaire général de la CFDT, écrit, dans le Matin de Paris du jeudi 23 février, que « les auteurs de l'émission s'adressaient d'abord à [une] moitié de la population, celle qui a un bon emploi, et dont le malaise, l'inquiétude, souvent le repli sur soi ne tiennent pas à un fort recul du niveau de vie, mais à un sentiment croissant d'incertitude pour son avenir et celui de la société. » Il estime, toute-

rares lentatives télévisées de laire comprendre les données et les enjeux de l'évolution sociale, de donner envie d'agir sur notre devenir commun •.

• M. Pierre Mauroy déclare, dans une interview publiée, mercredi 22 février, par le quotidien socialiste autrichien Arbeiter Zei-tung, à propos de l'effet Mon-tande, qu'il ne croit pas à une modification sensible de la position des intellectuels français • par rapport à un axe droite-gauche et qu'eil s'agit moins là d'un changement dans les rapports gauche-droite que dans les relations avec l'URSS. · Beaucoup d'intellectuels français, dit-il, avaient une certaine fascination vis-à-vis de ce pays. Mais l'Afghanistan, d'abord, et surtout la Pologne, ont change fondamentalement la situation. C'est, en quelque sorte, une histoire d'amour déçue. »

M. Jean Poneren, membre du secrétariat national du PS. a déclaré, mercredi 22 février, sur Radio-Monte-Carlo: Nous avons Yves Montand aujourd'hui. Nous avions Coluche au début de 1981 : ça a duré ce que durent les roses d'hiver. - Interrogé sur - la demande d'un nouveau langage de la part des électeurs », le député du Rhône a déclaré : • Pour le moment, la demande vient surtout d'Yves Montand et d'Edgar Faure. Les électeurs, on verra bien à l'arrivée.

# Le secret des Masais

Il est des images qui vous touchent d'étrange façon. Réalles, elles appartiennent aux territoires lointains de la mémoire, elles agitent des pensées que l'on croit de l'ordre du rêve, elles éveillent des désirs d'harmonie perdue. Les Masai (titre du film de Jean-Claude Luyat et Jean-Noël Levaton, qu'on a vu mer-credi sur TF 1), som-ils sublimes ou sont-ils la vision sublimée des réalisateurs ? Un film somotueux, inspiré, un film rare, où la connaissance se fait par bruits. par rires, au rythme de la pluie. de la tombée de la nuit. Un film ethnologique sensible.

Il y a d'abord les bruits. Le frémissement du vent, les branches cassées, l'herbe foulée, bruits furtifs qui se mêlent aux mugissements des vaches, aux caquetages fous, aux soupirs, aux chants, aux cris. Tout un brouhaha animal et humain, vegétal,

Ensuite il y a le rouge. Le rouge éciatant, absolu, rouge animal : étoffes, sang, maquillages. Et le vert. Le vert plein d'ombres de l'herba, des ronces.

vers de sensation dans lequel on est d'un coup plongé. Les Masaïs, c'est le triomphé de la connaissance sensible. le refus de l'information donnée par le langage. Pas d'interview, pas de commentaire. A peine, ici et là, comme pris au hasard, quelques sous-titres, signes et repères d'un quotidien banal. La caméra de Jean-Claude

Luvat et de Jean-Noël Levaton. n'a pas cobservés les courses dans la forêt, cette grande fête de l'Onotu, où les jeunes guerriers deviennent adultes, les jeux, les cérémonies, elle est «là», comme imbibée par la réalité, tranquille. La connaissance ne passe pas seulement par la parole, mais dans le temps passé ensemble, le temps perdu. L'esorit alors, percoit, devine ébioui, stupéfait - le secret de la folle beaute des Masais, de ces gardiens du plus grand troupeau du monde à la frontière du Kenya et de la Tanzanie, leur mystère insondable. Cette harmonie complémentaire. Entre le rouge et le vert, le sang et le végétal,

l'homme et le lion. CATHERINE HUMBLOT.

# Jeudi 23 février

# PREMIÈRE CHAINE: TF 1

20 h 35 Feuilleton: La chambre des dames. D'après le roman de J. Bourin, adapt. F. Verny, réal. Y. Andrei, avec N. Jamet, M. Lejeune, N. Siberg... Dernier épisode. Les enfunts de Bertrand et de Laudine ont grandi. Le roi Louis est mort et sa famille décimée. Thomas de retour de conjectée après est a morte pour pour. ora grandi. Le roi Louis est mari et sa jamine accimec. Thomas, de retour de croisade, avoue son amour pour Aude. Fin heureuse pour les amoureux, catastrophique pour les anciens. Un feuilleton soigné qui ne laissera pas un souvenir impérissable.

h 30 Spectacle du groupe de recherche chorégraphique de l'Opéra de Paris. En direct du Théatre Daniel-Sorano de Dakar, réal.

Soirée en deux parties : d'abord deux reportages sur les Soiree en aeux parties; a apora aeux reportages sur les danses traditionnelles d'un village sénégalais et sur un ballet dansé par le groupe africain Tcheza. Ensuite, une charégraphie signée Carolyn Carlson. Entracte au cours duquel Pierre Dumayet animera un débat sur l'influence de l'exotisme et des danses traditionnelles dans les chorégraphies européennes.

# DEUXIÈME CHAINE : A 2

0 h 5 Journal.

20 h 35 Feuilleton: Le testament,
D'après N. Shute, réal. D. Stevens. Avec J. Paget,
N. Strachan...
Deuxième épisode. Une jeune et riche héritière raconte à
son avocat les péripéties de son odyssée en Malaisie où
elle fut prisonnière des Japonais. Contrainte à une
marche forcée de 600 kilomètres, elle revolt le visage
d'un jeune prisonnièr australien... d'un jeune prisonnier australien... h 30 Document : Les immémoriaux.

Réal. L. Segarra. D'après des textes de V. Segalen. Un documentaire sur les Maoris, appelés par le poète Victor Segalen les « Immémoriaux » pour leur parfaite entente avec le surnaturel et leurs dieux. Un document à mi-chemin entre la fiction et le reportage, un texte somptueux extrait du livre de Segalen : les « Immêmo-riaux » comparte de grands moments d'intensité.

h 40 Sports : Hockey sur glace. Tournoi post-olympique de Bercy.

### 23 h 15 Journal.

TROISIÈME CHAINE: FR 3 20 h 35 Téléfilm: les Fiancés du Rhône.
De S. Saada, réal. C. Othusa Girard, avec D. Hercend.
Acheter un petit bateau et subtre le cours du Rhône et
compagnie de celle que l'on aime. C'est le rève d'au
jeune homme. A mi-chemin entre la rèverie et la réalisé.

20 Journal.

22 h 20 Journal.
22 h 40 Avec le temps: Nadicie.

Emission de Ménie Grégoire.
22 h 45 Parole de régions.

FR 3 Nord-Picardie Pas de Calais.
22 h 50 Prélude à la nuit.

Concert UNESCO: Concerto pour clavecia et cor
y 1, en ré mineur de J.-S. Back, par l'Ensemble

Londres Guidhall String, avec H. Dreyfus au piano.

### FR 3 PARIS ILE-DE-FRANCE

# 17 h 5 Pinocchio. 17 h 12 Les conteurs : Un village norman 17 h 52 Pierre Luccin racome : in viso veritas. 18 h 8 Feuilleton : Dynasty.

18 h 55 Gil et Julie. 19 h Informations

# 19 h 35 Feuilleton : Le 16 è Kerbriant. 19 h 50 Dessio animé : Gédéon.

FRANCE-CULTURE 20 h «L'ennemi de tour», de Hans Magnes Enzensberger (dans la série « Passages », d'après « le Misanthrope », de Molière). Avec R. Coggio, M.-H. Breitin, J. Duby...
 22 h 39 Nuits magnétiques : Chester Himes ; l'identifé.

FRANCE-MUSIQUE PHANCE-MUSIQUE

26 h 30 Concert: « Night Songs I » de Mabit, « Apparatus musico organisticus toccata ottava » de Mulfat, « Suite en évennai » de Schlee, Fantaisie sur le choral » Nun frent euch, liebe Christen amein » de Baxtehude, « Promenade en Provence » de Reuschel, « Fantaisie de Schlee » par A. Mabit, T.D. Schlee, orgne.

22 h Fréquence de mait: Fenilleton « Les leçons de clavecin » ; à 23 h 10, Plan d'un opéra-comique ou l'univers songre de Diderot: œuvres de Mozart, Haydn, Rameau, Daquin.

# Vendredi 24 février

# PREMIÈRE CHAINE : TF 1

11 h 30 TF 1 Vision plus. Le rendez-vous d'Annik.

12 h 30 Atout cosur.

13 h 14 h Journal. Série : Le Soleil se lève à l'Est.

14 h 45 Temps libre.
16 h 45 Destination... France.
Magazine du tourisme de Y. Gautier, C. Duroc et
F. Félix. L'île de la Réanion. Avec Jean Albany, poète et

17 h 5 Croque-vacances.

Dessins animés, bricolage, varlétés, informations...
h Candide caméra.

h 15 Le village dans les nuages.

18 h 40 Variétoscope. 18 h 55 7 heures moins 5.

19 h Météo première. 19 h 15 Emissions régionales.

19 h 40 Heu-reux, avec F. Rayneud.

Journal.

19 h 40 Heurreux, evec r. nayneua.
20 h Journal.
20 h 35 Salut les Mickey.
Emission de variétés de C. Izard.
Autour de Michel Jonasz. Alex Métayer, Roland Giraud et l'équipe du Splendid, Douchka... Des dessins animés de Walt Disney.
21 h 50 Série: Frédéric Pottecher.
Premier grand procès. Emission de D. Costelle.
Frédéric Pottecher fut et reste un peu à la justice ce que Roger Couderc fut et reste au rugby. Une bonne idée que de consacrer trois émissions à cet homme qui a rendu compte de tous les grands procès depuis la Libération jusqu'en 1978. Un portrait traité à la façon d'un triptyque. Frédéric Pottecher raconte et se raconte.
22 h 45 Branché-musique: 22, v'iè le rock.
Spécial Genesis, un groupe créé en 1969, et son chanteur Peter Gabriel.

Peter Gabriel. 23 h 30 Journal et cinq jours en Bourse.

# **DEUXIÈME CHAINE: A 2**

10 h 30 Antiope. 12 h Journal (et à 12 h 45). 12 h 10 Jeu : l'Académie des neuf.

13 h 35 Feuilleton: Les Amours romantiques. 13 h 50 Aujourd'hui la vie.

14 h 55 Série : Têtes brûlées. 15 h 45 Reprise : Moi... je. (diff. le 15 février).

15 h 45 Reprise: Moi... je. (diff. le 15 février).
16 h 55 Itinéraires.
Une exemplaire garderie d'enfants en Casamance, province au sud du Sénégal récemment secouée par des troubles, isolée par sa situation géographique. Oul s'occupera des enfants? La population, aidée par les autorités sénégalaises et l'UNICEF, a décidé de construire, elle-même, une garderle. Un film d'une qualité esthétique remarquable.
17 h 45 Récré A 2.
18 h 30 C'eses la via

18 h 30 C'est la vie. 18 h 50 Jeu : des chiffres et des lettres.

19 h 15 Emissions régionales. 19 h 40 Le théâtre de Bouvard. 20 h Journal. 20 h 35 Série : Guérilla ou les désastres de la

e J. Semprun, R. Azcona, E. Chamorro, réal. M. Camus. Quatrième épisode. La guerre s'intensifie. El Empeci-nado n'a pas renonce à delivrer l'Espagne de Napoléon. Les cadavres pourrissent dans la rue.
21 h 30 Apostrophes.
Magazine littéraire de B. Pivot.

Sur le thème: A la recherche du bonheur, sont invités: M. Déon (le vous écris d'Italie), G. Guitard-Auviste (Chardonne, ou l'incandescence sous le givre). E. Jacquet (les Contretemps). J. Joubert (le Lézard), G. Marquet (les Années vermeil). A. Stil (les Quartiers d'été). 22 h 40 Journal.

22 h 50 Ciné-club: Le Dibbouk. Film polonais de Michel Waszynski (1938), avec Film polonais de Michei Waszynski (1938), avec A. Morewski, R. Samberg (v.o., sous-titré. N.). Un garçon et une fille ont été, à leur naissance, destinés à se marier, selon un pacte de leurs pères. Mais à l'àge du mariage, la fille est promise à un autre, par intérêt. Son premier fiancé meurt et son spectre, un « dibbouk », vient la posseder. Version intégrale d'un film miraculeur de l'autre d sement rescapé de l'occupation nazie. Tiré d'un chef d'œuvre du théâtre juif, c'est un conte fantastique, inter-prété en langue yiddish, et aussi un extraordinaire docu-ment sur les mœurs, la religion et la culture de la com-

# TROISIÈME CHAINE: FR 3

munauté juive polonaise.

Télévision régionale. Programmes autonomes des douzes régions. 19 h 55 Dessin animé : Inspecteur Gadget.

20 h 5 Les jeux. 20 h 30 D'accord pas d'accord. Emission de l'INC. 20 h 33 La minute nécessaire de M. Cyclopède Commémorons n'importe quoi: 20 h 35 Vendredi Grand Public : Dactylorock... ou bonjour le vie de bureau. Magazine d'information d'A. Campana. Une enquête de M. Fiszbin avec J. Bayle. En direct de la tour Azur de la Défense. Trente-hait

un aurect ac la tour Attur ac la Défense, i rente-hall étages, ovec dix-hait ascenseurs et., deux mille femmes. Bruits, chuchotemens, rumeiurs. L'équipe de « Ven-dredi Grand Public » a rencontré des « titis » parisiens, des dactylos, des cadres, des hommes d'affaires. Ques-tions sur l'informatique, les assurances. Avec Bernard Cathelas, directeur du Centre de comm avancée du groupe Hanas, un komme politique surprise des variétés avec Yves Simon, Richard Cocciante, les groupes Regrets et Rocking Rebel. 22 h 35 Journal.

22 h 55 Avec le temps : Giriette.
Emission de Méni Gégoire.
23 h Parole de régions.
FR 3 Nord-Picardie-Pas-de-Calais.

FK 3 Nova-recarecte de 22 h 10 Prétude à la maît.

« Il vitalino raddopiato », de W. Henze, interprété par l'Orchestre philharmonique de Westdowscherundfunk.

distract Physics

ren and and the

et et esse la manife

10000

· V

<sup>হ</sup>া, দেশ আ**তা হৈ** গুঁ

The State of the S

TAKES MAGE

w. 524 # THE SECOND

Messes and

with SI. OF L.

Bernda M Constant of Form Sale

The section of

Soutenance

DIATURAT!

GRASS

 $L_{FBW}$ 

Par rouse

Papiers at

aprimes de la

Try Chryster

Meliered In Marie

of Permi

The state of

12 12 56 MH

A Property of

Rabert LARO

e -----

20

Perm

G. Kremer au violon.

FR 3 PARIS-ILE-DE-FRANCE

17 h 5 Pinacchia 17 h 12 La Voix.

17 h 22 Monsieur l'Ordinateur la indotique. 17 h 34 Thalassa, magazine de la mer. 18 h Une semaine en Lorraine.

18 h 65 Gil et Julie.

Informations. 19 h 35 Feuilleton : Le 16 à Kerbriant. 19 h 50 Dessin animé : Gédéon.

# FRANCE-CULTURE

7 h 2 Mathales: Chanson de poète; pour une vidéothèque idéale; l'école aux deux clès.
8 h Les chemins de la commissances: l'azil du Golem
ou la postérité de M. Mac Luhan; à 8 h 32, La conquête
du pôle Nord.
8 h 50 Echec au hasard.
9 h 7 La mathale des arts du spectacle.
10 h 45 Le texte et la marge. : Une insolente liberté »,
avec Félicien Marceau.
11 h 2 Musique: les musiciens français contemporains:
Jacques Murgier (et à 13 h 30: Désiré Doudevne: 16 h:

11 h 2 Musique: les musiciens français contemporains:
Jacques Murgier (et à 13 h 30 : Désiré Dondeyue; 16 h :
Renaud François; Marc Bleuze et André Almuro).
12 h 5 Agora.
12 h 45 Panorama.
14 h Some

14 h Soms. 14 h 5 Un livra, des voix : Je vous écris d'Italie, de

Michel Déan. 14 h 47 Les après midi de France-Culture : les incomus de l'histoire (Lucie Colliard).

18 h 30 Femilleton: Nos anoêtres les jeunes filles.

19 h 30 Les grandes avenues de la science moderne : avec

le professeur P. Auger.

20 h Jean-Baptiste Godin et le Familistère de Guise (Aisne), par P. Thédy Colleulle.

21 h 30 Musique: Black and Blue, jazz et lintérature, avec J.R. Masson).

# FRANCE-MUSIQUE

8 à à 6 à Fréquence de muit : œuvres de Wagner, Stock-hausen, Brahans, Devreeze, Scarlatti, Gouand, Rachma-

22 k 30 Nuits magnétiques : Chester Himes ; l'exil

mnov.

6 h 2 Musiques du matin : œuvres de Beethoven, Schu-mann, Gimenez, Bartok, Rodrigo.

7 h 10 Concert : Lettres Intimes, de Janacek, par le Qua-

tate Engel.

7 h 45 Le journal de musique.

8 h 12 Magneine de l'actualité du disque.

9 h 5 Le main des musiciens : œuvres de Mahler, Schönberg, Debussy, Chausson.

12 h Actualité hyrique.

12 h 35 Jazz 5'll vous plait.

13 h Avis de recherche : W. Furtwängler.

12 b 35 Jazz s'il vous plant.
13 b Aris de recherche: W. Furtwängler.
13 b 30 Jeunes solistes : œuvres de Debussy. Chopin,
Fauré par N. Bera-Tagrine an piano.
14 b 4 Equivalences.
14 b 30 Les enfants d'Orphée : Ecole baissonnière.
15 b D'une oreille l'autre : œuvres de Brahms,
Gesualdo, Janacek, Debussy, Gnézec, Bach.
17 b 5 Repères contemporains : E. Grosskoff.
18 b L'ampréru.
19 b 5 Concert : Festival de musique ancienne d'Innsbrock 1983, M. Lambert et l'ememble Les Aris floris-

brock 1983, M. Lambert et l'ememble Les Aris floris-

santa,

20 h Jazz: le clavier bien tempéré.

28 h 26 Concert : (Étins de Sarrebruck) - l'Italienne à Alger de Rossini, Concerto pour violon et orchestre nº Z. de Bartok, Symphonie en re mineur nº T. de Dvorak, par l'Orchestre radio-symphonique de Sarrebruck, dir. M. W. Chung, sol. S. Marcovici, violon.

22 h 15 Fréquence de mait-Diderot et la munique; feuilleum « Los loçons de claverin » ; à 23 h 10. La correspondance des arts.

. . . -

# CARNET

FERRICE TO COLUMN STATE OF THE STATE OF THE

Mark Culture

September 19 and 19 and

The second second

And the state of the same

To state die conse

# New 3-44

**建筑** "是是"

黄河 银河江

Para La .

20 Sept. 1

in and the second

anggi injerior Projektorio ng agrapis

CONTRACT AND A

· September 10 in the control of the

SATES TO SERVICE TO SE

The state of the s

Mangapag Asia

Maria Jackson VIII

The state of the s

All the state of t

A STATE OF STATE OF THE STATE O

The same of the same of

Control of the Contro

And the second

E Section :

and the same of **314** 

हुद्धानसङ्ग का प्राप्तक र ।

(1) 以金、英・ブルベル 関係・理想・ようにつ

The Total Section 19

The Property of

A Commence

SANCE OF STREET

The street was

المراد المرا المراد المرا

\*\*

Franklin der einer

Estate Carrier

The state of the s

The state of the s

And the second of

A Real Property of the Park of

"连续"年24年。"

And the state of

The State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the S

A Charles

The second secon

The second of the second

Season Carl

A ST COMMENT Maria Maria

AND THE RESERVE

THE REPORT

The second secon

Section 1

The Company of the Co

State Share - "

in the second of the second of

A TON

- Charles to

indication and the second

The state of the s

Marie a second

A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH

THE THE PARTY OF T

The second secon

----

A destroy

Décès

- Yolande ALPERT,

docteur és sciences, maître-assistant à l'Université,

est décédée le 19 février 1984 à son domicile parisien, 11 rue Monticelli 75014 Paris.

Geneviève Clerc a la douleur d'annoncer le décès, survenu par accident à Paris, le 16 février 1984, de

> Pierre CLERC, peintre et sculpteur,

Sa samille et ses amis s'associent à sa

tristesse.

La mise ea bière anra lieu à 7 h 30 à l'hôpital Sainte-Anne, 11, rue Cabanis, Paris-14, le lundi 27 février. L'inhumation, à Nîmes (30), an cimetière Pont-de-Justice le mardi 28 février, à

I i beures. Cet avis tient lieu de faire-part.

- M™ André Jais, Betty Jais,
M. et M= Maurice Rapin,
M. et M= René Lautier,
lears enfants et petits-enfants.

ont la douleur de faire part du décès de M. André JAIS, ancien directem

de la banque Rothschild. Selon le désir formel du dispara, les obsèques ont eu lieu dans la plus stricte intimité:

10, rue du Cîrque, 75008 Paris.

- M. Robert Lytton, M. et M= Laurent Dreyfuss, M. et M= François Voss

et leurs enfants. M. et M∞ André Ducret

et leur fils. M= Roger Bernheim

Et toute leur famille, ont l'immense douleur de faire part du

M™ Robert LYTTON,

née Annie Voss,

le 17 février 1984.

Les obsèques out en lieu dans la plus stricte intimité.

- On nous prie d'annoncer le rappel à

M. Gérard PENENT d'IZARN.

survenn à Bogota, le 5 février 1984, à quarante deux ans, muni des sacrem de l'Eglise

De la part des familles Penent d'Izarn, de Jessé-Levas et Benavidès. Château de Pouech,

09200 Moulis. Remerciements

Et ses enfants, remercient toutes les personnalités, tous les amis connus ou anonymes, qui se sont associés à leur chagrin lors du

Robert LAKOTA.

M= François RAGUENEAU Et la famille,

profondément touchées des marques de sympathie que vous leur avez témoignées vous adressent leurs sincères

Messes anniversaires

- Le président Et les membres

de l'Association des amis du

baron BENOIST-MÉCHIN

Et la famille Benoist-Méchin commaniquent qu'une messe est célé-brée à l'église, pour son ame et tout le bien qu'il a fait pour l'humanité, et invitent tons ceux qui ont connu de près ou de loin l'ambassadeur de France, le stre et l'historien à s'unir par la pensée à l'occasion du premier anniversaire de son décès, en ce jour du 24 février

Soutenances de thèses

DOCTORAT D'ÉTAT

- Université Paris-II, handi 27 février à 10 heures, salle des Commissions, M™ Françoise Lecour : « La compagne et le droit ».

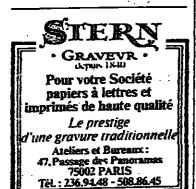

# **SCIENCES**

**AU CONSEIL DES MINISTRES** 

# Dix mesures en faveur de la recherche industrielle

Un programme en dix points des-tiné à développer la recherche indus-trielle a été adopté par le gouverne-ment lors du conseil des ministres du 22 février, sur proposition du ministre de l'industrie et de la recherche, M. Laurent Fabius.

Outre les mesures décrites dans nos précédentes éditions, (le Monde du 23 février), M. Laurent Fabius a prévn quatre dispositions s'inscrivant dans le cadre de « l'améliorotion de l'efficacité des incitations publiques à la recherche indus-trielle. Voici ces quatre mesures:

- accroître le soutien aux sociétés de recherche sous contrat et aux centres techniques professionneis:

- consacrer 70 % des crédits de recherche de l'agence française pour la maîtrise de l'énergie (AFMÉ) à la recherche industrielle (pour le développement de voitures économes ou de carburants de substitution par exemple);

- inciter les chercheurs des organismes publics à valoriser leurs recherches et à faire du conseil scienti-

effet, l'ANVAR pourra prendre en charge jusqu'à 70 % des frais de consultation d'experts des PME);

- faire en sorte que les dépenses de recherche-développement et de logiciels puissent être fiscalement amorties dans l'annuée par les entre-

Les dépenses occasionnées par ces mesures seront prélevées sur le budget du ministère de l'industrie et de la recherche, qui fera à cette fin l'objet de « réorientations ». En matière de formation à la re-

cherche, M. Fabius, en accord avec le ministre de l'éducation nationale, prendra des mesures pour encourager le dépôt de thèses de doctorat à caractère technologique.

Enfin, pour « améliorer le couplage recherche-industrie », il créera en 1984 quatre programmes pluriannuels de recherche technique qui porteront sur la mise en forme des nouveaux matérianx (céremi nouveaux matériaux (céramiques, composites, plastiques, etc.), le traitement des surfaces (corrosion des métaux), les techniques de soudure et collage, et celles du laser à fique auprès des entreprises (à cet usage industriel.

# Le rôle de l'ANVAR

mois.

Innovation industrielle en Allemagne fédérale, aux Etats-Unis, au Japon et en Franca : la comparaison des procédures et des résultats devrait être le point fort des journées qu'organise à Lille les 15 et 16 mars l'Agence nationale de valorisation de la recherche (ANVAR). Cette manifestation est destinée à favoriser les contacts entre ceux qui ont des techniques ou procédés originaux à proposer, caux qui peuvent les utiliser et ceux qui peu-

vent apporter un financement. L'ANVAR figure évidemment parmi ces derniers, par ses diverses procédures d'aide à la recherche et à l'innovation et par le Fonds industriel de modernisation, créé l'été demier, dont elle s'est vu confier le gestion. Fin janvier, environ 1,5 milliard de francs de prêts participatifs et 0,5 milliard de crédit-bail ont été accordés au titre de ce Fonds. pour un ensemble de cent trente dossiers retenus; cent quatre-

vingt-treize dossiers sont en ins-

truction, et un régime d'équilibre semble atteint avec la réception d'une centaine de demandes par

Pour M. Marbach, directeur

général de l'ANVAR, les quelque 8 milliards de francs dont dispose le Fonds au titre des années 1983 et 1984 - non compris 2 milliards récemment ajoutés et spécifiquement destinés aux pôles de reconversion - devraient être à peu près également partagés en quatre : les opérations de crédit-bail, qui vont surtout aux PMI; les prêts participatifs décidés au niveau de la région — montant inférieur à 5 millions de francs ; ceux d'importance moyenne traités au plan national - 20 millions de francs est une valeur moyenne et qualques très grosses opérations comme les 750 millions accordés récemment à la Régie Renault pour la robotisation

d'une tione de production. MAURICE ARVONNY.

# en Bref

# M. Krasucki

relaxé en a Condamnés, le 11 mars 1983, par

le tribunal de Paris, à 800 francs d'amende et 1 500 francs de dommages et intérêts pour injures envers la CSL (Confédération des syndicats libres), M. Henri Krasucki, secrétaire général de la CGT et directeur de la Vie ouvrière, et Mme Yvette Donas, auteur d'un article publié par ce journal (le Monde daté 13-14 mars 1983)

ont été relaxés, mercredi 22 février, par la cour d'appel. L'arrêt relève que cet article rela-tant des faits précis, les poursuites auraient dû être intentées pour dif-famation et non pour injures. L'article ayant été publié le 3 mai 1982, la

prescription de trais mois se trouve acquise.

• Explosion d'une volture piégée devant la mission soviétique de New-York. - Une voiture piègée a explosé devant la mission soviétique à New-York, ce jeudi 23 février à l'aube. Une organisation juive, Action directe juive, a renvendiqué l'attentat, qui n'a pas fait de vic-time. - (AP.)

# M. Shi Pei Pu Ebéré

La chambre d'accusation de Paris a rendu, le 22 février, un arrêt accordant à M. Shi Pei Pu, quarante-cinq ans, écrivain chinois, la liberté qui lui avait été refusée en première instance par M. Bruno Laroche, juge d'instruction. Il avait été écroué le 7 juillet pour complicité d'intelligence avec des agents

d'une puissance étrangère. M. Bernard Boursicot, qui hébergeait M. Shi Pei Pu à son domicile à Paris et qui a été placé sous mandat de dépôt le 2 juillet, était accusé d'avoir remis à un agent des services chinois, de 1970 à 1972, alors qu'il était adjoint à l'ambassade de France à Pékin, des documents qu'il était chargé de détruire, reste en pri-

# SOIL

Du mazout dans le Rhin Quelque vingt mille litres de mazout déversés dans le Rhin durant la mit du 21 au 22 février, près de Bâle (Suisse), par une déchirure dans la coque d'un bateau-citerne. Des nappes de mazout ont été repérées, le 22 février, en aval, mais aucun barrage flottant n'a pu être mis en place en raison de la largeur du

flenve et de la force du courant.

# Dr. Dominique Rueff choisir la vie

nouveaux combats contre le cancer Une nouvelle méthode de traitement

ait appel au desir du malade.

hameau 15, RUE SERVANDONI 475006 PARIS - 529.05.57



# LES TRISOMIQUES PARMI NOUS ou les mongoliens ne sont plus / M Cuilleret 133 F VIVRE L'EPILEPSIE / M et J Beaussart PARAPLEGIE guide de chevet du paraplégique / M A Rogers 91 F ou la vérité refusée / ER Ritvo et G Laver HANDICAPS ET DROIT. / G. Bollenol 150 F VIVRE SA POLYARTHRITE / D Delaporte

Editions médicales et scientifiques BP 1214 - 6961 i Villeurbanne Ceder

JUSTICE

# Quatre nominations dans la haute magistrature

Une mécanique de précision

Le grand bénéficiaire des nominations, décidées mercredi 22 février, dans la haute magistrature est M. Bruno Cotte qui devient, à trentehuit ans, le plus jeune directeur des affaires criminelles et des grâces de la chancellerie. Les autres personnalités promues par la conseil des mi-nistres le sont à des postes auxquels leurs fonctions les désignaient naturellement. Procureur général de Paris, M. Pierre Arpaillange devient procureur général de la Cour de cassation. Il est remplacé par M. Robert Bouchary, à qui succède, comme procureur de Paris, M. Michel Jéol, directeur des affaires criminelles. Ces trois nominations, annoncées dans le Monde du 8 février, étaient attendues depuis le départ à la retraite, le 18 février, de M. Henri Charliac, procureur général de la Cour de cassa-

Un tel mouvement relève de la mécanique de précision. Les quatre promus auront à relayer la politique pénale du gouvernement. Nombre de dossiers délicats leur passeront entre les mains. Il faut combiner dans ces fonctions loyauté et expérience. A peine nommé procureur de Marseille, où il s'est vite imposé, M. Pierre Truche a ainsi été promu à la tête du parquet général de Lyon, chargé par M. Robert Badinter de veiller sur l'af-

faire Barbie. Ni la chancellerie de l'Hôtel Mationon ne souhaitaient voir M. Arpaillange abandonner son poste de pro-

# M. PIERRE ARPAILLANGE, procureur général de la Cour de cassa-tion

fices
[Né le 13 mars 1924 à Carlux (Dordogne), M. Pierre Arpaillange est entré dans la magistrature en 1947. Après avoir occupé différents postes dans la région parisienne, il a fait deux carrières. La première, classique quoique brillante, commence en 1962 lorsqu'il est nommé secrétaire général du parquet de la cour de Paris. Il devient la même année secrétaire général du parquet de la Cour de cassation, puis successivement directeur des affaires criminelles et des grâces (1968), conseiller à la Cour de cassation (1974), procureur général de Paris (juillet 1981) et enfin, aujourd'hui, procureur général de la Cour de cassation (1974), procureur général de la Cour de cassation (1974), procureur général de la Cour de cassation (1974), procureur général de la Cour jourd'hui, procureur général de la Cour de cassation.

de cassation.

La seconde carrière de M. Arpaillange est politique. Il a été conseiller technique de M. Jean Foyer, garde des sceaux, puis son directeur de cabinet. Deux autres ministres de la justice l'appelleront à la direction de leur cabinet. MM. Louis Joxe et Pierre Taittinger.

M. Arpaillange fut en 1982 le directeur de la campagne électorale de Mª Marie-France Garand, alors candidate à l'élection présidentielle. Il est l'auteur d'un projet de « réforme d'ensemble de la justice pénale » (le rapport Arpaillange) et de nombreux articles parus dans le Monde où il expose ses idées sur la justice. Ces différents textes ont été réunis dans un livre édité en 1980 par Julliard, la Simple Justice.

# M. ROBERT BOUCHERY, proce-

reur général de Paris. (Né le 9 novembre 1920 à La Mure (Isère), M. Robert Bouchery est resté (Isère), M. Robert Bouchery est resté ouze ans substitut à Valence (Drûme) où il avait été nommé à vingt-six ans. Cette longévité, voulue par lui, dans un poste qu'an jeune magistrat n'occupe en principe que quelques années, lui à fait connaître toutes les facettes de l'action publique, y compris les réquisitions en cour d'assises. Nommé substitut à Lyon en 1957, il s'y familiarise pendant trois ans avec ce qui deviendra ensuite sa spécialité : les alfaires financières. M. Bouchery s'installe ensuite à Paris où il est chery s'installe ensuite à Paris où il est chery's instance cusure à rars ou n'est successivement substitut (1960), pre-mier substitut (1969), procureur de la République adjoint (1976), conseiller à la Cour de cassation (1978) et procu-reur de la République (mars 1982.]

• M. MICHEL JÉOL, procureur de

[Né le 16 décembre 1932 à Buzy (Meuse), M. Michel Jéol est docteur en droit et breveté de l'Ecole nationale de la France d'outre-mer. Il a d'abord été détaché comme magistrat en Maurita-nic. Devenn en 1971 sous-directeur des nie. Devenn en 1971 sous-directeur des affaires criminelles au ministère de la justice, il est victime en 1976 d'une « promotion-sanction » décidée par M. Jean Lecanuet, alors garde des sceaux, et doit rejoindre comme substimt général la cour de Paris. Militant socialiste, membre du Syndicat de la magistrature, M. Jéol devra attendre juillet 1981 pour revenir à la direction des affaires criminelles, et cette fois à sa tête. Avant le changement de majorité, il Avant le changement de majorité, il avait été secrétaire de la commission « Înstitution et libertés » du PS et a publié en 1978 aux éditions Jean-Claude Simoën na livre intitulé Changer la jus-

• M. BRUNO COTTE, directeur des

affaires criu [Né le 10 juin 1945 à Lyon, M. Bruno Cotte a été substitut dans sa ville nataie de 1973 à 1975. Le reste de sa courte et rapide carrière a été partagé entre la direction des affaires crimi-

 M. Jean-Paul Lapasset, analyste programmeur, alors au service de l'administration des PTT, a été condamné, le 22 février, par la 17º chambre du tribunal de Paris, à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende pour corruption passive de fonctionnaire pour avoir accepté contre rémunération, en 1977, de livrer à un publicitaire, M. Jean-Michel Lupé, les bandes magnétiques contenant le fichier des abonnés au téléphone. Les mêmes peines ont été infligées à M. Lupé pour corruption active. L'agent judiciaire du Trésor, partie civile, ob-tient 100 000 francs de dommages-

cureur général de Paris. Il néussissait trop bien. Un autre schéma était envisagé : nommer M Pierre Vellieux procureur général de la Cour de cassation, dont il préside aujourd'hui la chambre sociale. A sa place, M. Ba-dinter souhaitait désigner un magis-trat capable d'empêcher l'asphyxie complète de cette chambre, croule actuellement sous les dos-siers. Ce schéma aurait évité de chercher un successeur à M. Bouchery lui aussi très apprécié, et à M. Jéol, dont le remplacement n'allait pas de

Si M. Arpaillange a finalement obtenu satisfaction, c'est qu'il est... Pierre Arpaillange. Il avait la faveur de Georges Pompidou et il est apprécié de M. François Mitterrand, qui, il y a quelques mois, lui a remis kuimême les insignes de commandeur de la Légion d'honneur. Ministre bis de la justice à l'époque de M. Pierre Taittinger, il est resté un homme indispensable, et parfois encombrant, par son savoir-faire pour les dirigeants actuels de la chancellerie. Exilé à la Cour de cassation par M. Alain Peyrefitte à l'heure où il fallait choisir son camp, il ne pouvait y revenir qu'en « patron ». A cette satisfaction s'en ajoute une autre, celle de voir la direction des affaires criminelles échoir à un de ses fils spiri-

Le mouvement bien huilé de mercredi ne doit pas masquer la difficulté

nelles et la fidélité qu'il porte à M. Pierre Arpaillange. Sorti deuxième de l'Ecole nationale de la magistrature en 1970, il entre au bureau des affaires économiques et financières de la direction des affaires criminelles. De 1971 à 1973, il est secrétaire de M. Arpaillange, qui est depuis 1968 à la tête de cette direction. En 1975, il retourne au bureau des affaires économiques dont il devient le chef. Il y restera cinq ans avant de partir pour onze mois à la Cour

ou'a M. Badinter à trouver des magistrats pour mettre en œuvre sa politique de modernisation de la justice Le garde des Sceaux refuse le concours des anciens collaborateurs de M. Peyrefitte, tel M. Christian Le Gunehec qui attend, à son tour, à la Cour de cassation, des jours meil-leurs. Il hésite aussi à promouvoir des adhérents du Syndicat de la magis-trature, lassé du tintamarre que ces nominations provoquent à droite. De credi a été soigneusement pesée.

Militant parfois renié de ce syndicat. M. Jéol devient, certes, procureur de Paris, mais il est remplacé par M. Cotte qui n'adhère plus au SM depuis 1976. Huit ans de « sacesse ». qui valent apparemment absolution. Ces règles non écrites expliquent que le poste de directeur des affaires civiles et du sceau de la chancellerie soit toujours vacent après le départ de M. Marco Darmon, qui a remplacé à la Cour de Luxembourg Mas Simone Rozès, devenue premier président de la Cour de cassation. Pour succéder à M. Darmon, M. Badinter avait pense à M. Pierre Lyon-Caen, actuellement numéro deux du cabinet. Mais, outre qu'il ne souhaite pas se séparer de ce collaborateur précieux, celui-ci est membre du Syndicat de la magistrature, un handicap certain à un poste où il faut actuellement affronter le mécontentement des avocats, des

notaires et des huissiers. BERTRAND LEGENDRE.

de cassation, où il est chargé de mission auprès de M. Robert Schmelck, premier président. En septembre 1981, M. Arpaillange, qui a été nommé procureur général de Paris, en fait son secrétaire général. M. Cotte restera à ce poste jusqu'en mai 1983, date à laquelle il rejoint la chancellerie comme sous-directeur de la justice criminelle. A ce titre, il était chargé en particulier des libérations conditionnelles, de l'action publique et de la politique en faveur des victimes.]

# nouveau

# drouot

Hôtel des ventes, 9, rue Drouot - 75009 Paris Téléphone: 246-17-11 - Télex: Drouot 642260 Informations téléphoniques permanentes : 770-17-17

Compagnie des commissaires-priseurs de Paris Les expositions auront lieu la veille des ventes, de 11 à 18 heures

sauf indications particulières VENDREDI 27 FÉVRIER (exposition le samedi 25)

S. 1. - Tablx anc. Tabl 19. Symbolistes, orientalistes et mod. - Ma GROS, DELETTREZ.

S. 4. - Boussier, Métivet - Mr ROBERT. . 13. - Mob. - M- PESCHETEAU, PESCHETEAU-BADIN, FERRIEN.

S. 14. – Bons meubles, objets mobiliers -  $M^{oc}$  ADER, PICARD, TAJAN.

LUNDI 27, MARDI 28 FÉVRIER (exposition le samedi 25) S. 9. - Objets d'art d'Extrême-Orient - M= ADER, PICARD, TAJAN,

MARDI 28 FÉVRIER (exposition le landi 27)

S. 5. – Estampes, tablx mod. - M<sup>a</sup> COUTURIER, NICOLAY, MM. Pacitti, Marcilhac, Romand.

MERCREDI 29 FÉVRIER (exposition le mardi 28)

Objets d'art, bel ameublement des XVIII<sup>e</sup> et XIX<sup>e</sup> S. - M<sup>es</sup> ADER, PICARD, TAJAN, MM. Dillée,

Levy-Lacaze, experts.

Livres anc. à planches - Mª PESCHETEAU, PESCHETEAU-BADIN, FERRIEN, M. Blanchong.

S. 3. - Bx bijx, orfevrerie anc. et mod. - Mª DELORME. S. 13. - Miniatures, bib., meubles - Me DEURBERGUE. S. 16. - Meubles contemporains - Mª BINOCHE, GODEAU.

JEUDI 1º MARS

S. 5-6. - à 21 h, dessins, tablx obj. d'art et d'ameublt des 18 et début 19 - M. DELORME.

JEUDI 1º MARS (exposition le mercredi 29)

S. 8. - Bijoux, objets de vitrine, orfevrerie ancienne et moderne - Ma ADER, PICARD, TAJAN, M. Fromager,

Véronique Fromager. S. 10. - Tabatières chinoises 18º et 20º - Mº MILLON, JUTHEAU.

VENDREDI 2 MARS (exposition le jeudi 1°) S. I. - Estampes anc. et mod., dessins mod. - Me RENAUD.

S. 2. - Rare coll. de dessins anc. - Me BLANC, M. de Bayser, expert. S. 3. – Bijk, orfevrerie - Mª LAURIN, GUILLOUX, BUFFETAUD, TAILLEUR, MM. Déchaut, Stetten.

4. - A 15 h 30. fourtures - Mª CORNETTE DE SAINT CYR. S. 7. - Art islamique - Ma ADER, PICARD, TAJAN, M. Arcache,

S. 10. - Objets d'art et d'Ext.-Orient - Mª MILLON, JUTHEAU. S. 14. - Tablx, bib., Argie, sièges et meub. anc. et de style - Ma AUDAP, GODEAU, SOLANET.

**ÉTUDES ANNONÇANT LES VENTES DE LA SEMAINE** ADER, PICARD, TAJAN, 12, rue Favart (75002) - 261-80-07.

AUDAP, GODEAU, SOLANET, 32, rue Drouor (75009) - 770-67-68.

J.-CJ. BINOCHE et Ant. GODEAU, 5, rue la Boètie (75008) 742-78-01.

LE BLANC, 32, avenue de l'Opéra (75002) - 256-24-48.

CORNETTE DE SAINT CYR, 24, avenue George V (75008) - 720-15-94.

COUTURIER, NICOLAY, 51, rue de Bellechease (75007) 555-85-44.

DELORME, 14, avenue de Messine (75008) - 562-31-19.

DELORBERGUE, 19, bd Montmartre (75002) - 261-36-50.

GROS, DELETTREZ, 22, rue Drouot (75009) - 770-83-04.

LAURIN, GUILLOUX, SUFFETAUD, TAILLEUR, (Anciennement Rheitins-Laurin) 12, rue Drouot (75009) 246-61-16.

Drouge (75009) 246-61-16.
MRLON, JUTHEAU, 14, rue Drouge (75009) 246-46-44.
PESCHETEAU, PESCHETEAU-BADIN, FERRIEN, 16, rue de la Grange Batelière

RENAUD. 6. rue de la Grange-Batelière (75009) -770-48-95. ROBERT, 5. avenue d'Éylau (75016) - 727-95-34. Rubrique : O.S.P. 84, rue La Boétie PARIS 8° — 563-12-68

# **SPORTS**

# FOOTBALL

# Cannes élimine Bastia de la Coupe de France

Onze clubs de première division et cinq rescapés de deuxième division disputeront, les 17 et 21 mars, les huitièmes de finale de la Coupe de France de football dont le tirage au sort aura lieu le 24 février. Outre la résistance de Caen, club

de troisième division, qui a contraint Laval, équipe de première division, à l'épreuve des coups de pied au but avant de s'incliner, l'exploit des seizièmes de finale a été réalisé par l'AS Cannes, formation de deuxième division, qui s'est qualifiée

# SKI ALPIN MICHEL VION ET HÉLÈNE BARBIER **CHAMPIONS DE FRANCE**

Michel Vion, champion du monde du combiné, est devenu champion de France de descente le 22 février à Auron (Alpes-Maritimes) pour la deuxième sois en précédant de trente-six centièmes de seconde Franck Piccard qui avait gagné le titre mondial junior en 1982 sur cette même piste. Franck Pons est troisième à cinquant-neul centièmes.

La veille, chez les dames, l'enfant du pays, Hélène Barbier, qui n'avait pas été sélectionnée aux Jeux olympas ete selectionnee aux Jeux olym-piques d'hiver, avait remporté le ti-tre du slalom géant devant Carole Merle et Fabienne Serrat. Perrine Pelen, troisième à Sarajevo, était

Le président du comité alpin de la Fédération de ski, Georges Coquil-lard, devait préciser, à l'occasion de ces championnats qu'il allait présen-ter aux pouvoirs publics un projet de réaménagement de l'encadrement des équipes nationales, le 20 avril au plus tard. A l'occasion de cette réorganisation, l'ancienne championne Marielle Goitschel pourrait avoir un rôle d'animation dans la formation des jeunes, sans responsabilité technique sur le terrain. Le triple champion olympique de Grenoble, Jean-Claude Killy, qui représente la France à la Fédération internationale de ski, a pour sa part d'ores et déjà refusé d'être associé plus étroitement aux travaux du comité alpin. Toutefois ces propositions ne seront effectives qu'après la confirmation de Georges Coquillard dans ses fonctions par l'assemblée générale

aux depens de Bastia, club de première division, humilié 6-1.

L'aute événement de ces seizièmes de sinale a été la troisième défaite consécutive du Toulouse-FC, vedette incontestée du championnat de France depuis quatre mois, face à Toulon, qui l'a éliminé de la Coupe en le battant sur son terrain 1-0. Deux autres clubs ont obtenu leur qualification grace à une victoire à l'extérieur : Bordeaux qui a éliminé Le Havre (2-0) et Monaco qui a éliminé Saint-Etienne (1-0).

| DIVISION I ENTRE EUX  Monaco b. *Saint-Etienne . 1-0 (1-0)  *Nantes b. Rennes                                                                                                      |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| DIVISION I CONTRE DIVISION II Bordeaux b. *Le Havre 2-0 (1-0 *Strasbourg b. Martigues 2-0 (1-0 *Rouen b. Valenciennes 2-0 (2-2 *Leas et Reims 3-0 (1-1 *Sochaux b. Tours 3-1 (1-1) | 3 |

DIVISION I CONTRE DIVISION III Lavai b. Caea 1-0 (0-1) (Lavai qualifié aux penaities, 5-4) DIVISION I CONTRE DIVISION IV Nancy b. Sarreguemines .. 9-1 (2-0)

DIVISION I CONTRE DIVISION D'HONNEUR \*Metz b. Castets-en-Jorthe . 40 (40). DIVISION II ENTRE EUX

| DIVISION II CONTRE DIVISION III Guingamp b. Bourg-sla-Roche |   |
|-------------------------------------------------------------|---|
| 0 (1-0)  *Mulhouse b. Orange                                | - |

• La Juventus éliminée de la Coupe d'Italie. - En dépit de deux buts de Platini et Tardelli, la Juventus de Turin a été éliminée, en huitième de finale de la Coupe d'Italie, par Bari, une équipe de troi-sième division.

• Tennis: Noah-Krishnan en ouverture de la Coupe Davis. - Souf-frant de l'épaule droite, le capitainejoueur de l'équipe indienne de Coupe Davis, Vijay Amritraj, a re-noncé à s'aligner dans le match contre la France du 24 au 26 février à New-Delhi. Son frère ainé Anand le remplacera.



# INFORMATIONS « SERVICES »

# MÉTÉOROLOGIE



La France restera sous l'influence

d'une zone de basses pressions, ce qui nous vaudra la persistance d'un temps maussade en toutes régions.

maussade en toutes régions.

Vendredi matin, il fera frais; gelées sur toutes les régions de l'intérieur, 0 à 

1 degré localement vers la Champagne, la Lorraine et la Franche-Comté, 

3 degrés après des éclaircies noctornes. Sur les côtes méditerranéennes, 
de l'Atlantique et de la Manche, 2 à 
3 degrés au lever du jour. Partout ciel 
nuageux et gris. Les nuages seront plus 
abondants sur les Pyrénées orientales, le 
bord de la Méditerranée, le sud des 
Alpes d'une part, i'est des Vosges et du 
Jura d'autre part, il pleuvra en plaine et 
neigera sur le relief à basse altitude.

Au cours de la journée, évolution vers

neigera sur te reinet a basse autitude.

Au cours de la journée, évolution vers un ciel plus variable sur la moitié ouest du pays, de courtes éclaircies se développeront. Sur les autres régions, toujours de la grisaille, des chutes de neige on des pluies plus importantes de la Corse au sud des Alpes. Plus au nord, des flocors par intermittence.

Sur les Pyrénées, encore quelques giboulées probables. Le vent de nord-est sera en général modéré, mais devrait se renforcer sur la vallée du Rhône.

Les températures en milieu d'après-midi atteindront 3 à 4 degrés sur la moi-tié nord-est, elles évolueront de 6 à 10 degrés de l'Atlantique à la Méditer-

toujours du mauvais temps nuageux avec des chutes de neige intermittentes

Ces chutes de neige seront plus abon-

dantes sur les versants est des monta-gnes. Une petite accalmie probable sur

le nord des Alpes, le Jura et les Vosges

Sur les Pyrénées et le Massif Central

après-midi et dimanche.

Températures (le premier chiffre indique le maximum enregistré au cours de la journée du 22 février; le second le minimum de la nuit du 22 février an 23 février): Ajaccio, 13 et 6 degrés; Biarritz, 9 et 5; Bordeaux, 9 et 3; Bourges, 9 et 3; Brest, 9 et 4; Caeu, 9 et 3; Cherbourg, 8 et 3; Clermont-Ferrand, 8 et -1; Dijon, 7 et 0; Grenoble-St-Martin-d'Hères, 8 et 1-; Grenoble-St-Martin-d'Hères, 8 et 0; Lille, 6 et 1; Lille, 6 et

les conditions météo seront un peu

après midi et dimanche.

sur les Alpes, le Jura et les Vosges.

des flocons par intermittence.

PRÉVISIONS POUR LE 24.02.8 4 DÉBUT DE MATINÉE

entre le jeudi 23 février à 0 beure et le vendredi 24 février à 24 heures.



Santes, 10 et 2; Nice-Côte d'Azur, 11 t 6; Paris-Montsouris, 6 et 4; Paris-hiy, 7 et 3; Pau, 8 et 1; Perpignan, 12 t 0; Rennes, 9 et 2; Strasbourg, 8 et 2; Toulouse, 9 et 1;

Tompératures relevées à l'étranger:
Alger, 16 et 16 degrés; Amsterdam, 5
et - 1; Athènes, 17 et 7; Berlin, 3 et
- 1; Bonn, 7 et 1; Bruxelles, 5 et 2; Le
Caire, 19 et 10; lles Canaries, 20 et 15;

Copenhagne, 1 et 0; Dakar, 35 et 19; Djerba, 21 et 8; Genève, 6 et 1; Jérusslem, 15 et 6; Lisbonne, 14 et 9; Londres, 6 et 2; Luxembourg, 3 et 0; Madrid, 10 et 5; Moscou, -7 et -11; New-York, 7 et 3; Palma-de-Majorque, 15 et 0; Roune, 13 et 8; Stockholm, -2 et -3; Tozzur, 21 et 10; Tunis, 19 et 9.

(Document établi avec le support technique spécial de la Météorologie nationale.)

# WEEK-END D'UN CHINEUR

# VENTES

Samedi 25 février PARIS

Nouveau Drouot, 16 h, tapis d'Orient; 14 h 15, titres anciens (scripophilie).

ILE-DE-FRANCE L'Isle-Adam, 14 h 30, tapis d'Orient. Postoise, 14 h 15, cartes postales, timbres, livres, bijoux,

PROVINCE

PROVINCE

Asrillac, 9 h 30, céramique, bibolots; 14 h 30, meubles. Limoges, 20 h 30, livres. Marseille, 14 h 30, meubles, argenterie, bijoux, tableaux. Montpellier, 14 h, meubles, bijoux, cannes, tableaux. Vendôme, 10 h et 14 h 30, cartes postales.

Dimanche 26 février ILE-DE-FRANCE Chantilly, 14 h, meubles rustiques. Chartres, 14 h, timbres. Compiègne, 14 h, livres, autographes, tableaux, meubles, bijoux. Eaghiea, 14 h 30, tableaux et sculptures du dix-neuvième siècle. Fontainebleau,

14 h, étams anciens; 15 h 15, meubles, objets d'art, tableaux. Les Andelys, 14 h, meubles, objets d'art.
Provins, 14 h, timbres. Verson, Provins, 14 h, umores, verson, 14 h 15, jouets, modèles réduits. Verrières-le-Buisson, 10 h, collection de minéraux; 14 h, timbres et cartes postales. Versailles, Palais des congrès, 14 h, tableaux, objets d'aut membles. d'art, menbles.

PROVINCE

Avignon, 14 h, bijoux, argenterie, tableaux, meubles. Homfleur, 14 h, soldats de plomb, appareils photo. Le Havre, 14 h 30, Extreme-Orient, application. Le Havre, 14 h 30, Extrême-Orient, archéologie, Haute Epoque. Li-moges, 14 h tableaux, meubles, argenterie, bijoux. Pont-Andemer, 14 h 30, cartes postales, monnaies, timbres. Saint-Dié-les-Vosgés, 14 h, argenterie, bijoux, objets d'art, tableaux, meubles. Vendôme, 14 h 30 monnaies. 14 h 30, monnaies.

FOIRES ET SALONS Vélizy-II (78) jusqu'an 25 février; Avignon (84); Bordeaux-Lacq (33); Buxy (71), à 15 km de Chalon-sur-Saône; Rouen (76) les puces an Parc expo.

LISTE OFFICIELLE AUX BILLETS ENTIERS

4 000 000,00 F

# MOTS CROISÉS



OFFRE

HORIZONTALEMENT

L Morceau choisi pour «piano» anglais. Quelque chose de scabreux.

H. Orifice. Place d'armes.

III. Le verre de l'amitié chez les
Anciens. - IV. Mettre la main à la
pâte Note. pâte. Note. - V. Ancienne famille de Castille. Ses travailleurs sont son-vent en «grève». – VI. Se trouvent sur le champ. – VII. Partie de boules. Cotons. – VIII. Ronge à lèvres. Négation. — VIII. Nouge a lèvres. Négation. — IX. Note d'hôtel. Symbole chimique. A ne pas garder! — X. Ne manque pas d'un garder! — A. Ne manque pas discretain culot. Enflamme un briquet.
— XI. Avec elle, c'est toujours la foire mais pas la fête. N'a pas le sens

VERTICALEMENT 1. Musique de chambre. - 2. Partie de campagne - 3. Donc brouil-lées ou parfaitement distinctes. lées ou parfaitement distinctes.
Conjunction. — 4. Fit commerce de
son titre. Amplement suffisant. —
5. Don du sang. Ses coups sont ceux
d'un ami on d'un emesmi. — 6. Ses
passagers ne se la coulaient pas
donce. — 7. Fait l'appel. Promet le
paradis en donnant l'enfer. — 8. A
donc la taille très fine. Accord d'harmonie. — 9. Conduit ou vole. Bête
de somme.

# Solution da problème p 3652

de somme.

Horizontalement I. Piétome. - II. Tonnelier. III. Rétamé. - IV. Eté. Ire. V. Nerveuse. - VI. Portage. VIII. EOR. - VIII. Speciacie. -IX. Tour. II. - X. Pieureuse.

Verticalement 1. Treate-sept. - 2. Poète. OP. Li. \_ 3. Interpretes. - 4. ENA Cons. - 5. Température. - 6. Oié! Ut Area. - 7. Ni. Isaac. Us. -8. Né. Reg. Lise. - 9. Erié. Epelés. GUY BROUTY.

# PARIS EN VISITES-SAMEDI 25 FÉVRIER

« Hôtel de Sully», 15 heures, 62, rue Saint-Antoine, M. Logrégeois. «Le siège du PC», 15 heures, mêtro Colonel-Fabien, Mª Oswald. Exposition 1900 », 16 h 30, 62, me Saint-Antoine, Mes Legrégeois (Caisse nationale des monuments intoriques).

Victor Hugo en sa maison , 15 heures, 6, place des Vosges, Mas Fer-«L'Académie française», 15 heures, 23, quai conti, M= Hauller. «Le cœur de Paris», 15 heures, place du Châtelet (Paris autrefois). «Quartier Saint-Sulpice», 15 heures, métro Saint-Sulpice (Résurrection du passé).

# CONFÉRENCES

15 heures: Amphithéâire Bachelard, Sorbonne, 15 heures, Mas F. Mézères: «Singularité de la méthode Mézères» (Université populaire de Paris).

(Université populaire de l'ars).

15 heures: 36, rue des Mathurins,
M. H. Kubnick: «Dji, la magicienne»;
M. J.-M. Nfoundja: «Les Africains
sont-ils prêts à payer le prix de leur
développement ?»; M. B. Riicane;
«Les radios privées, dites radios libres»
(Le nouveau faubourg).

44.3 

Almina a 😅

. . . . . . . . . . . .

N. F.

×į:

ORGANE

. . . .

# JOURNAL OFFICIEL

Sont publies an Journal officiel du jeudi 23 février DES DÉCRETS

Fixant les conditions d'applica-tion de l'article 5 de la loi du 8 juillet 1983 portant diverses dispositions relatives à la fiscalité des entreprises et à l'épargne industrielle.

 Relatif au plafond applicable au calcul des prestations maladie, maternité, invalidité et décès.

• Portant création de l'Institut de l'enfance et de la famille. Portant publication de la convention entre le gouvernement de

la République française et le gouver-nement de la République algérienne démocratique et populaire en rue d'éviter les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance réciproque en manière d'impôts sur le revenu, d'impôts sur les successions, de droits d'enregistrement et de droits de timbre, signée à Alger le 17 mai 1982

UNECIRCULAIRE

Relative aux plafonds de res-sources applicables en matière d'habitations à loyer modéré et de prêts spécianx du Crédit funcier de France

5. 也是一起,我们是是不是这个 

avec chaque billet, 2 chances de gagner

I chance au grattage I chance au tirage



laterie nationale

### 0 2 7 2 4 2 1 2 7 2 4 2 2 2 7 2 4 2 100 000,00 F approchants à la centaine de mille 427242 Les numéros approchants aux 327240 320242 327202 327042 307242 327241 327212 327142 321242 317242 327222 327243 322242 327342 337242 327244 323242 327232 50 000,00 F 327442 347242 327245 327252 327542 324242 357242 327246 327262 327642 325242 367242 327247 327272 326242 327742 377242 327248 327282 327842 328242 387242 327249 327292 327942 329242 397242 20 000,00 F 7 2 4 2 1 000,00 F 300,00 F 100.00 F 2 (39) (38) 3 TIRAGE DU 22 FEVRIER 1984

327242

OFFRES D'EMPLO OFFICE OF EMPLOY 83.00
DEMANDES D'EMPLOY 25.00
IMMOBILIER 56.00 AUTOMOBILES .....

La ligne T.T.C 83.00 98,44 98,44 29,65 66,42 66,42 66,42 56,00 56,00 56,00 AGENDA 56,00 PROP. COMM. CAPITAUX 164,00

# ANNONCES CLASSEES

ANNONCES ENCADRÉES La La man/col.º 16 man/col.T.T.C. OFFRES D'EMPLOI 47,00
DEMANDES D'EMPLOI 14,00
IMMOBILIER 36,00
AUTOMOBILES 36,00
AGENDA 36,00 55,74 16,60 42,70 42,70

# OFFRES D'EMPLOIS

# COGINTE

Jeune Société d'Ingénierie Informatique en forte expansion recherche pour ses activités Temps Réel et Télématique :

# INGÉNIEURS INFORMATICIENS:

- débutants ;
- ingénieurs d'études ;
- chels de projets.

La complexité technique des contrats traités ainsi que la volonté de l'entreprise de laisser une large autonomie d'action aux ingénieurs, justilient notre recherche de candidats à fort potentiel, ingénieurs grandes écoles (X, ECP, ENST, ESE) on ayant une formation informatique approfondie (INSA, maîtrise + DEA...).

Le fonctionnement convivial de la Société, la richesse de l'environnement intellectuel, le potentiel de croissance considérable, associés à une rémunération motivante, garantissent aux débutants une insertion harmonieuse dans la vie professionnelle et aux plus anciens de réelles possibilités d'évolution.

Les postes sont à pourvoir à Paris et en province.

Ecrire à : Michel COMBES, COGINTEL 41, avenue de la Grande-Armée, 75116 PARIS.

# Les Editions BORDAS recherchent pour leur filiale LIBRAIRIE DUNOD (livres universitaires, scientifiques et techniques)

# LE RESPONSABLE DE DEUX LIBRAIRIES

Il aura l'experience de plusieurs années d'activité dans un secteur similaire et devra assurer la gestion, l'animation des ventes et l'encadrement de 13 personnes.

neu de travau : PARIS Adresser CV, photo et pret. su Service du Personnel 11, rue Gossin 92543 Montrouge Cedex Lieu de travail : PARIS

REGIE-PRESSE « LE MONDE »

**PROSPECTRICE** TÉLÉPHONE Si vous avez un réel sens commercial et si le téléphone est pour vous un moyen de communication, nous vous offrons un travail d'équipe un foie + intéressement.

Si vous êtes disponible immédiatement, téléphonez au 233-44-21, p. 414 pour un premier rendez-vous.

Sté immobilière rech. collabora-teurs ayant (ou ayant eu) contacts et relations dans la profession, Pourcentage élevé. Mme SACHEUER: 500-54-00.

GROUPE BANCAIRE ANALYSTES-**PROGRAMMEURS** Burroughs Medium 4008 Gemcos - Jeletraitement INGÉNIEURS SPÉCIALISTES APL

HOMME SYSTÈME

Firestone (F)

recherche pour son siège social situé à Béthune

UN AUDITEUR INTERNE

Jeune diplômé Ecole Supérieure de Commerce (ou équivalent).
Il sera amené à participer au contrôle des différentes unités en France et

- A terme, il sera appelé à occuper un poste de responsable à l'intérieur du

FRANCE S.A. Boîte Postale 3,

62401 BETHUNE CEDEX.

ADRESSER LETTRE MANUSCRITE, C.V., PHOTO ET RÉMUNERATION SOUHAITÉE À M. LE CHEF DU PERSONNEL MENSUEL FIRESTONE

groupe.

— Connaissance de l'anglais courant indispensable.

SOCIÉTÉ DE SERVICES

RÉGION RHONE-ALPES

recherche

CHEF DE PROJET

ORGANISATION ET INFORMATIQUE

expérience 3 à 5 ans formation supérieure

Adresser C.V. s/nº 7.548 le Monde Pub., service ANNONCES CLASSEES 5. rue des Italiens, 75009 PARIS.

emploi/ régionaux

# **GROUPE BANCAIRE PARIS**

recherche
pour sa Direction - Travanx Immobiliers -

### **JEUNE INGÉNIEUR ELECTRICIEN**

Diplômé, ayant de 3 à 5 ans d'expérience dans les études et l'exécution d'installations électriques (éclairage, force, dis-tribution BT, postes HT/BT, sources de secours, groupes électrogènes, onduleurs).

Le poste comporte le suivi et le contrôle de la réalisation des installations préalablement étudiées dans le cadre d'une équipe tons corps d'état techniques.

Adresser lettre manuscrite avec C.V., références et prétentions. sous nº 7.546 LE MONDE PUB 5, rue des Italiens, 75009 PARIS.

### **DEMANDES** D'EMPLOIS

JEUNE SUISSE, 28 ans. diplômes universitaires (Sorbonne-Paris) langues maternelles : français, allemend. Autres langues : anglais, espand, italien, russe (toutes peries, lues, écrites). Notions d'arabs. Expérience administrative (organisation internstionale), charche amploi correspondant à ses capacités. Rémunération adéquate. Entrée à convenir.

Ecr. nº G 18-115.047 à PUBLICITAS, CH 1211 GENÈVE 3.

MOUS SOMMES UME ENTREPRISE D'ACTION CULTURELLE ACTIVE A PARIS 'ET'NOUS RECHERCHONS NOTRE PUTUR

RESPONSABLE

**DES RELATIONS** 

EXTÉRIEURES

emplois

LYCÉE FRANÇAIS

DE LOS ANGÉLES

**PROFESSEURS** 

Français, philosophie, meths, histoire-géographie, sciences naturelles, pysique-chimie, des sin et instituteurs/institutrices.

Envoyer C.V. et photo, 3261 Overland Avenue Californie 90034.

L'I.N.R.A.

INGÉNIEUR AGRONOME

DOCTEUR 3º CYCLE

Téléphone : (23) 79-03-70.

JEUNE FILLE. allemande. 17 ans, parlent couraniment la françaia, cherche famille avec enfants pour vacances au pair du 23-7-84 au 26-8-84. Enfra ou téléphoner à

Ecrire ou téléphoner à BETTINA HOLDER Am Sandberg 33. D 2 107 losengarten (Vehvendorf) R.F.A. Tél.: 04 108 8535. HOMME, 35 ans cherche place commis de ville, peinture ou chef d'équipe Paris ou étranger. M. Christiaen Gilles. T. 962-44-28 ou 962-48-33.

Adresser lettre manuscrite, C.V., photo sous, n° T044.473 M REGRE PRIESSE 85 bis rue Résumur, Paris-2°. internationaux

J.F., 30 ans, perfeit. tritingus, allem., angl. diplôm. Ecole des Hôtesses. Exp. rel. publiques, milleu diplomatique, presse, disponible de suite, ch. poste an rapport.
Etudie tres proposit.
Ecrite sous le nº T 44.475 M

# OFFRES D'EMPLOIS

HALLES
ZONE PIETONNE
Dans IMMEUBLE RÉNOVÉ
RESTE UN STUDIO
Avac ou sans travaux
Px 240.000 F., le portare
Téléphone: 265-11-66.

3° arrdt

NEUF IMMEUBLE

### JARBIN DES PLANTES 1 et 3, RUE POLIVEAU

VUE JARDIN CLUNY

110 m², asc. 354-95-10.

12° arrdt

13° arrdt

ventes à partir de 15.000 F le m² Ferme et définitif.

de 5 à 7 C.V. APPARTEMENT TÉMOIN Tous les jours, de 14 à 19 h. Sauf mercredi et dimanche. Part. vds VW coccinelle cabrio-let 1981, 37,000 kms. (imm. Italia). Bon état général, 22,000 F sans francisation. Tél.: (soir) 859-94-74. A.W.I. Tél. 267-37-37.

### deux-roues MOTO YAMAHA XS 850

automobiles

AMAIIN ne 45.000 km EQUIPÉE: de fourche YAMAHA-Sonauto Sacoches KRAUSER top-case sacoches de réservoir care-cylindres

PRIX: 10.000 F. Téléphone : 961-09-45 après 19 h. M. QUEMENER.

capitaux propositions commerciales Société recherche partenaire pour montage financier agence de mannegums internationale Projets sérieux à forte rentabilité létude financière réalisée) écrire au journal.

# appartements vente.

### XIII Me CORVISART, maison constr. 1981, 190 m² + ter rasses. 2.200.000 F, 548-25-25. 1" arrdt

CECOGI CONSTRUIT **329, RUE LECOURBE** IMM. GRAND STANDING 2 et 3 PIECES

MARAIS, à saist dans bel imm. ancien, studio, poutres, carec-tère. 150.000. COGEFIM. 347-57-07. 2 +. à part. de ...709.400 3 P. à part. de ...948.900 LIVRAISON IMMÉDIATE

Bureau de vente ouvert : - mercredi et vendredi, de 14 à 19 heures. - sam., 10 h 30/13 h 30. Téléphone : 575-62-78. 5° arrdt

VAUGIRARD, 45 m² GRAND STUDIO, TT CFT Rez-de-jardin. 370.000 F. GARBI. 567-22-88. TRÈS GRAND LUXE RESTE 9 APPTS de 3, 4 et 5 PCES et un DUPLEX-TERRASSES **BIR-HAKEIM** 

# dens imm. p. de taile aur rue 7º avec asc., beau 2 pièces 35 m². A SAISIR. 410.000 F. SIMRA. 356-08-40. CAMBRONNE

dans bon imm. 1930, 2° ét s/rue, beau 4 pièces, 65 m² Très ensoleillé. A SAISIR use mutation. 735.000 F. SIMRA. 355-08-40.

STUDIOS 2, 3, 4 P. tt équipés neuf, dans petit imm. rénové pr. Pont Mirabeau. 590-86-06 MONGE 16° arrdt

# STUDIO ET 2 PIÈCES LUXUEUSEMENT RÉNOVÉS PRESTATIONS 1º ORDRE GARBI. 567-22-88. PLEIN CIEL SUD

dans très bel imm. pierre de studio plein Sud. 360.000 Ce jour, 14-17 heures.

REUILLY-DIDEROT, urgent, studio, cft, ét. élevé, asc., imm. récent. 182.000 avec 18.000. Téléphone : 347-57-07. Appt 150 m² envir., imm. p. d t., stand., 2° ét., rue et jardin Poss. chore service. 562-38-74.

LE MÉTRO LE CALME ET LES PRIX Appertements de qualité 3, 4 et 6 pièces xâts conventionnés + APL

# prêts conventionnés + APL Métro Bicêtre Téléphoner au 670-01-44.

# **Emplois Gadres**

« EMPLOIS CADRES » est une sélection hebdomadaire des offres d'emplois destinées aux cadres regroupant les Le Monde et une sélection d'annonces du Acrald Eribune

Chaque mercredi chez votre marchand de journaux. 6 F



# BON DE COMMANDE « Emplois Cadres » numéro :

NOMBRE D'EXEMPLAIRES ...... x ? f (Frais de port inclus) .....

Pour essurer la valorisation des cartes de sols dans les problèmes d'arménagement du territoire.

Affactation: 2 ans à LAON (02) puss ORLEANS (48).

Line formation générale en Pédelogie et en Agronomie est indispanaable. Des connaissances en informatique graphique, Photo interprétation, Télétérection, seront appréciees. Adresser candidature avant le 7 mars 1984 à J.-C. REMY : département d'Agronome, B.P. 101, rue F.-Christ, 02004 LAON CEDEX,

NOM .....PRÉNOM .....

Commande à faire parvent avec voire règlement au « Monde ». Service de la venie au numéro 5, rue des l'ablens, 75427 PARIS CEDEX 09. Votre commande vous parviandra dans les plus brefs délais.

# \_\_immeubles PRÈS MARCADET

DANS IMM. RÉCENT, Potaire vend 5 STUDIOS, DEUX 2 P., UN 3 P., Ioués foi Quilitot. Px : 2.150.000. 758-12-21.

# ず★hotels たparticuliersまり

MUETTE S/VOIE PRIVÉE BELLE MAISON 10 PCES JARDIN SUD, 100 m², treva DORESSAY, 624-93-33.

# JARDIN 700 m²

Pour personnel et duigeant IMPORT. STÉ EUROPÉENNE mondialement connue, recherche appts 2 à 8 P., villes

Les PARTICULIERS ont DÉS LOGEMENTS A LOUER Nombreuses LOCATIONS garanties disponibles OFFICE DES LOCATAIRES Teléphone: 296-58-46.

(Région parisienne)

BMMEUBLE RÉCENT Séj. + 1 chbre, kitch., park. cave, calme et soleil, sur plac ce jour, 13 à 16 houres rue Augusta-Vacquene.

20, AVENUE KLÉBER

PRÈS PL. VICTOR-HUGO

17° arrdt A SAISIR

2 PIÈCES ÉTOILE 680.000 F. DUPLEX, 54 m², CHARME S/PLACE, SAM. 25, 14/17 H 18, RUE DES ACACIAS.

18° arrdt CECOGI CONSTRUIT

53. RUE DU SIMPLON 23 APPTS DE STANDING STUDIOS, 2, 3 P., PARK

20° arrdt

Pr. NATION, dans imm. récen gd 2 pœs. tt cft, asc., balcon A SAISIR. 634-13-18.

94 Val-de-Marne

Mª CHATEAU-DE-YINCENNES Beau 2 P., tt cft, ımm. ravalé, très ben situé. 270.000 F. LERMS. 355-58-88.

R.E.R. FONTENAY Grand 4 pièces, tout confort proche bois de Vincennes, imm pierre de taille. 600.000 f LERMS. 355-58-88.

Province A SAISIR

MEGEVE ROCHEBRUNE, PRÈS PISTES ORÉE DES NEIGES CHEMIN DES PERCHETS GRAND LUXE, CHEMINÉE LIVING, 2 CHAMBRES 2 BAINS, DÉCORES 830.000

### (50) 21-41-02. boutiques

Locations

66 CHAMPS-ÉLYSÉES sans pas-de-porte, boutique tres bien placée, galerie. 45.000 F mensuels 525-50-23

# appartements achats

RECHERCHE

Urgent, 1 à 2 P., avec ou sans travaux, bon quartier. PAIE COMPTANT chez notaire. 873-23-55 même le soir. Jean FEUILLADE, 54. av. de La Monte-Pequet, 15°, 566-00-75. Paje comptant, 15°-7° arris-APPARTÉMENTS grondes surfaces et IMMEUBLES. MEMES OCCUPES.

NEUILLY-SABLONS SUPERBE MAISON 8 PCES

# . - locations non meublees - demandes

Paris

Pour Stés européennes, cherc-villas, pavillors pour CADRES. Durée 3 et 6 ens. 283-57-02.

# locations meublees demandes

Paris OFFICE INTERNATIONAL rech. pour se direction Beaux appts de standing 4 pièces et plus. 285-11-08.

Groupe universitaire japonais cherche 2 PIECES, confort, mars à juillet. Tél. 589-37-80.

# bureaux

Locations

VOTRE SIÈGE SOCIAL Constitutions de sociétés et te services. 355-17-50. VOTRE SIÈGE SOCIAL R.C. 150 F. S.A.R.L. 180 F. Constitution rapide de Sté G.S.M.P.. 4, rue des Deuro Avenues, 13°. 586-85-11, 54, r. Crimée, 19°. 507-62-00,

SELECTION PRESTIGE FG SAINT-HONORÉ RUE DE LA PAIX

PASSIM. 225-38-38.

### locaux commerciaux

Ventes

BANL. NORD, 10 'PARIS magnifique VILLA MIXTE 150 m² habitables + 200 m² locaux pour labo, atelier, etc. 1.700.000 F. Tél. 285-21-84.

# Locations

# PANTHÉON AFFAIRE A SAISIR Local coal TTE PPTE 270 m² ENVIRON PLACEMENT EXCEPTIONNEL URGENT. 634-13-18.

domaines

# Achète PROPRIÈTE DE CHASSE SOLOGNE Ecr. nº 202 089 à : ORLET, av. Charles-de-Gaulle, 92200 NEUILLY-S/SEINE.

information ANCIENS, NEUFS DU STUDIO AU 6 PIÈCES SÉLECTION GRATUITE PAR ORDINATEUR Appeler ou derire:
Appeler ou derire:
Centre d'information
FNAIM de Pans-Ille-de-France
LA MAISON DE L'IMMOBILIER
27 bis. avenue de Viliers,
75017 PARIS, 227-44-44,

# pavillons **PAVILLONS**

JUSQU'A 120 KM DE PARIS SÉLECTION GRATUITE PAR ORDINATEUR Appeler ou écure
Appeler ou écure
Centre d'information
FNAIM de Paris III-de-France,
LA MAISON DE L'IMMOBILIER,
27 bis, avenue de Villiers,
75017 PARIS. T. 227-44-44.

# \_ avillas ₃ STE-MAXIME, vue panoramique GOLFE ST-TROPEZ, villa 7 P., jard., pptaire, 590-55-06.

# > propriétés

SOLOGNE

A VENDRE
BONS TERRITOIRES
DE CHASSE
de superficie variable, avec ou
sans clangs et bâtiments.
Ettire n. 202.093 a
AGENCE HAVAS, B P 1519
45005 ORLÉANS CEDEX.

-Serter de Fraintie et al. ing A. . 25% A SAF SAF 77857 i u eribek M

100

~ ~

. . . . . . . . .

6 0.2

MOTS CACISI

And the said ... COF-Taring a See Supplicate -Add the same

A. C. L. 

Carrier of the carrier **∆(-25**-⊥-

Calabration of

# ÉTRANGER En RFA

# La réforme fiscale conduirait à un allégement de l'impôt sur le revenu

Correspondance

Bonn. - Les principaux responsables de la conlition gonvernementale examinent un important projet de réforme fiscale, qui devrait aboutir à un allégement de l'impôt sur le revenu de 25 milliards de marks (75 milliards de francs environ). Une partie de ces allégements doit être consacrée à des exonérations fiscales pour les familles nombreuses, afin de lutter contre l'inquiétante baisse de la natalité que connaît aujourd'hui l'Allemagne fédérale.

Les grandes lignes de la réforme ont fait l'objet, le 21 février, d'un premier tour de table qui a réuni, liards de deutschemarks. Il a été autour du chancelier et de ses ministres des finances et de l'économie. les responsables des trois partis de la coalition au pouvoir. Si l'importance de cette réforme fait l'objet d'un consensus, des divergences opposent, en revanche, les dirigeants allemands sur la répartition des allégements envisages, leur financement et leur entrée en application, vers la fin de la législature actuelle.

Pour les chrétiens-sociaux de Bavière et une partie du Parti démocrate-chrétien du chancelier Kohl, la priorité doit aller à l'aide aux familles. Le ministre-président de Bade-Wurtemberg, M. Lothar

MATIÈRES

PREMIÈRES

Selon le FMI

LES COURS

**DES MATIÈRES PREMIÈRES** 

ONT AUGMENTE

DE 6,7 % EN 1983

Les cours des matières premières ont

Les cours des maneres premières om nettement remonté en 1983, après deux amées de baisse accentuée, indiquent des statistiques publiées le 21 février par le Fonds monétaire international. L'indice des prix de gros de trente importantes matières premières établi par le FMI a progressé de 6.7 % l'au dernier, après avoir reculé de 12,1 % et de 1462 et 1921. Tourefois

cet indice s'est inscrit à 80,1, soit

encore près de 20 % en dessous de son niveau (100) de référence en 1980.

Selou le FMI, la remontée de cet

res agricoles (+ 9,5 %), de cens

indice a traduit essentiellement une hausse notable des prix des matières

de ceux des boissons tropicales telles que le café et le cacso (+ 7,7 %). En reranche, les prix des métaux non fer-

reux sont demeurés inchangés, s'étant situés à 21,9 % en dessons du niveau de

Les matières premières qui out eure gistré les plus fortes variations de pri

en 1983 ont été le coprah des Philip-pines (+ 58 %), l'haile de noix de coco

des Philippines (+ 37 %), le mais amé-ricain (+ 28,2 %) et les tourteaux de

ricam (+ 23,2 %) et les tourceau de poissons (+ 27,9 %). Le sucre des Caraïbes a été le produit dont le prix moyen a été au plus bas depais 1980, son indice n'étant ressorti qu'à 29.6, soit parès de 70 points en dessous de son

ivena de référence. — (AFP).

liards de deutschemarks. Il a été appuyé par M. Franz-Josef Strauss. ministre-président de Bavière, selon lequel il ne servirait à rien de faire des économies pour « un peuple qui se meurt ». Mais le ministre des finances, M. Gerhard Stoltenberg, appuyé par les libéraux et les experts en fiscalité de la CDU, ne veut pas voir remettre en cause sa politique d'austérité budgétaire et souhaite limiter les exonérations pour les familles à 5 milliards de

Le financement des 25 milliards serait assuré, pour moitié environ, par une diminution des réductions liscales accordées à titre de subventions, ainsi que par une hausse de certains impôts indirects sur la consommation et de la TVA. Une hausse de la TVA de 1 % rapporterait l'équivalent de 8 milliards de marks au Trésor public.

Reste à savoir quand l'ensemble pourrait entrer en application. La nise en œuvre des dispositions pour rait être modulée à partir de 1985. Le ministre des finances, qui s'attend à devoir accepter une hausse de la TVA pour payer l'accroissement des ressources de la CEE, souhaiterait repousser à 1988 la plus grande partie des mesures

HENRI DE BRESSON.

# PRIX

# Les PTT souhaitent relever les tarifs du téléphone et introduire un abonnement professionnel

Enfin. l'introduction de la taxa-tion à la durée dans les grandes villes pendant les heures « rouges »

(une taxe perçue toutes les vingt minutes, contre une durée illimitée

actuellement) est repoussée. Les PTT, qui pensaient l'introduire cette année, parlent désormais de 1985. Tous ces projets restent soumis à l'accord de la Rue de Rivoli.

CONSOMMATION

m. Bernard Schaefer est

NOMMÉ DIRECTEUR DE LA

CONSOMMATION ET DE LA

RÉPRESSION DES FRAUDES

M. Bernard Schaefer, adminis-trateur civil, a été nommé directeur

de la consommation et de la répres-

sion des frandes au secrétariat d'État à la consommation, en rem-placement de M. Charles Castang.

Celui-ci, qui occupait ce poste depuis deux aus va être chargé de

construier ne commission de la sect-rité prévue par la loi du 23 juillet 1983, dès que les décrets d'applica-tion seront publiés.

[Né le 4 novembre 1942 à Alger, M. Bernard Schaefer est licencié en droit, diplômé de l'Institut d'études poli-

stituer la commission de la sécu-

 Les dimanches et jours fériés, le tarif bleu sera appliqué de 10 h à 18 h. devrait intervenir le la mai, selon toute vraisemblance, et non le le avril comme il était prévu lors du vote du budget annexe des PIT. Pour l'heure, rien n'est définitive-ment arrêté, le ministère des finances n'ayant pas encore donné son aval à la nouvelle tarification proposée par les PTT,

Pour l'essentiel:

- La taxe de base devrait passer de 60 centimes à 65 centimes; - Le prix de l'abonnement résidentiel resterait constant (47 francs à Paris, 40 francs dans les grandes villes et 35 francs dans les grandes rurales). Mais les PTT souhaitent créer un abonnement professionnel pour les entreprises. Il s'agit là de la

principale nouveauté. Le prix serait entre 60 francs et 80 francs par ligne, avec une suppression de la taxe supplémentaire de 4.50 francs actuellement perçue par poste supplémentaire;

 La taxe de raccordement bais-serait de 400 à 300 francs. Celle due lors d'un changement de domicile (150 francs) resterait inchangée. D'autre part, les PTT souhaitent mettre en place une modulation plus fine des tarifs suivant les horaires :

- Le tarif normal (rouge) sera appliqué de 8 beures à 18 beures, en

- Un tarif blanc réduit par un coefficient multiplicateur 0,7 (la taxe de base coûterait 0,7 x 65 = 45,5 centimes) sera appliqué de 18 heures à 21 h 30;

- Un tarif bleu au coefficient 0,5 sera appliqué de 21 h 30 à 23 heures et de 6 heures à 8 heures (demi-

- Un tarif bleu muit au coefficient 0,35 sera appliqué de 23 h à 6 h (tarif réduit du tiers);

- Le samedi est un jour normal, sauf de 14 h à 18 h, où le tarif bleu sera appliqué;

# droit, diplômé de l'Institut d'études poli-tiques et ancien élève de l'ENA. Il a-depuis 1969, fait toute sa carrière au ministère de l'économie et des finances, à part un intermède de deux ans comme chargé de mission à l'établissement public d'aménagement de la ville nou-velle de Marne-la-Vallée (de 1974 à 1976). Il occupe, depuis février 1982, au secrétariat d'État à la consommation, les forections de délémé nour les études

les fonctions de délégué pour les études et la coordination.] [Né le 2 novembre 1930 à Mortain (Manche), M. Castang, docteur en droit et diplômé de l'Institut d'études

1958 au service de la répression des fraudes qu'il n'a quitté que de 1980 à 1982 pour diriger le centre national de formation et de perfectionnement à la direction de la qualité au ministère de

 Conducteurs non assurés ressables d'accidents. - Le nombre de conducteurs sans assurances responsables d'un accident a quadruplé en douze ans, indique le Centre de documentation et d'information de l'assurance (CDIA), précisant que les difficultés économiques et les lourdes majorations de primes imposées à certaines catégories d'automo-bilistes ont sans doute incité les conducteurs à rouler en pleine illégalité. En 1982, 8 700 automobilistes et motocyclistes ont provoqué un accident, sans avoir souscrit

d'assurance, contre 2 192 en 1970.

# SOCIAL

# Les syndicats de Renault réagissent avec vigueur au plan de suppressions d'emplois

7 250 suppressions d'emplois en 1984 sur les 160 000 salariés que compte Renault. Chez Renault Véhicules industriels, où 3 750 départs sont prévus par des préretrailes (1 641) et des incitations (primes pouvant eller jusqu'à 50 000 F), les représentants du personnel CGT et FO ont refusé de participer au comité central d'entre-prise, qui, selon eux, « ne comportait aucun diagnostic sérieux de la situation, rien sur la réalité financière, et se servait de comparaisons et calculs imprécis, empiriques et scientifiquement contestables avec les concurrents ». La direction de RVI a pourtant justifié ces suppressions d'emplois par une baisse de la production de camions de 18 % en 1983, une régression du chiffre d'affaires de 5,4 % et des pertes qui ont atteint 1,9 milliard de francs. Chaque salarié de RVI a ainsi produit en moyenne 2,05 camions en 1983 (contre 2,4 en 1982), alors que chez Mercedes et Volvo la moyenne dépasse 3,5 camions équivalant à

Parce que pour les syndicats 3 750 suppressions d'emplois « c'est inacceptable », une délégation a remis à la direction - 4 600 cartespétitions » contre ces mesures.

Chez Renault, oil la direction a annoncé des départs en préretraite pour 3 500 salariés et a indiqué avoir l'aval des pouvoirs publics pour la suppression de 5 000 emplois

# MENACE DE GRÈVE **DES FONCTIONNAIRES**

Nouvel accrochage sur les salaires pour 1983 et 1984 après Renault et Air France: la deuxième réunion de la com-mission nationale paritaire des banques, mercredi 22 février, a été brève, l'ensemble des syndicats de salariés ayant jugé les propositions de l'Associa-tion française des banques « inaccepta-bles « wire « proposantes ». CFT FO des voire « provocantes ». CGT, FO et CGC ont appelé le personnel des ban-ques à faire du mardi 28 février, date de la prochaine réunion de la commission paritaire, une journée nationale de proparmaire, une poucent d'aller plus loin si elles n'obviennent pas - le maintien du elles n'obtiennent pas - le ma powolr d'achat pour tous, pour le solde des exercices 1982-1983 comme pour 1984 - Les trois organisations doivent rencontrer, ce jendi, la CFDT qui pré-pare, de sons côté, une action pour le

mercredi 29 février, et la CFTC. Dans la fonction publique, où une rencontre est prévue le 29 février entre le secrétaire d'Etat. M. Le Pors, et les fédérations de fonctionnaires, les sept fédérations syndicales out écrit au premier iministre, chacuné de leur côté, par lui demande d'estrate le rattrapour lui demander d'assurer le rattrapour lui demander d'assurer le rattra-page des salaires en masse et en niveau pour 1983. Si la réunion n'aboutissait pas à un résultat satisfaisant, les sept lédérations envisagent une grève uni-taire (il n'y a pas en de grève uni-zire des sept organisations depuis le 27 jan-vier 1977).

Les syndicats ont vivement réagi en 1984, la CGT a réclamé que cha-à l'annonce le 22 février de que départ soit compensé par une 7 250 suppressions d'emplois en embanche. Et la CFDT a insisté sur la nécessité de réduire le temps de travail. La direction a, en effet, pré-cisé qu'elle n'ouvrirait une discussion sur le temps de travail qu'en 1985. Pour protester contre ces mesures, des débrayages sont prévus, le 23 février, à Sandouville (Seine-Maritime) et au Mans (Sar-

Enfin, une centaine d'ouvriers (CGT) de l'usine Renault de Billan-court out investi, dans l'après-midi du 22 février, les locaux de Renault-Finances, la filiale financière de la Régie installée à Lausanne, en Suisse. « Nous ne sammes pas opposés à l'existence même de Renault-Finances, mais plutôt à ses orientations », out affirmé les manifestants, qui voulaient démontrer que l'argent pagné en Suisse n'était pas bien utilisé. Nous voulons intervenir réellement dans la gestion de Renault, dans les décisions stratégiques - , a souligné un res-ponsable CGT.

- 12 - A

, Year

.

1.0

In ar**ch** 

Tarrier services.

\* --- - \* - \* - \* - **22**5

150 mm 1 mm 200

(2) 日本 大変 (2) 日本 (2)

5-mg/m = 129-148

7 ( ..... ) <del>- 2</del>

THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDR

9 W - 15. 25

Date Constitution

Arthur Stevenson

Reserve to

तीर प्रश्ना मुद्देषु Harris Sanata

1904 3 The Maria

1. 4

2 . 1 . 155 ft 1

# PLUSIEURS MILLIERS DE SALARIES MANIFESTENT A DUNKERQUE POUR RELAN-CER DES COMMANDES

Près de sept mille personnes, selon les organisateurs (quatre mille cinq cents, selon la police), ont manifesté le 22 février à Dunkerque, à l'appel de l'intersyndicale CGT-CFDT-FO-CGC, pour la relance de la construction navale aux chantiers Nord-Méditerranée. Les représentants des syndicats, auxquels s'était associée la Fédération de l'éducation nationale (FEN), ont déclaré qu'« il ne sert à rien d'affirmer que les chantiers resteront si les faits prouvent le contraire et si les commandes vont ailleurs ». Presoue tous les commerçants de Dunkerque avaient ferme leur boutique en signe de solidarité.

M. Jean Vervey, an nom de l'intersyndicale, a qualifié la manifestation « d'exemple de sérieux dans l'unité de la part des soloriés,qui fora abstraction de leurs divergences pour protéger l'emploi dans leur région ».

Le lancement du porte-conteneurs Atlantic-Cartier, le dernier navire construit par les chantiers de Dunkerque pour la CGM, est retardé de jour en jour par les salariés, depuis le 18 février. « Certains proclament que ce navire est l'otage des sala-riés, a déclaré M. Vervey, alors qu'en fait ce sont les salariés qui sont les otages des promesses qui leur ont été faites, et ce navire restera sur cale si les commandes accordées à Dunkerque ne sont que des broutilles. -

# M. BÉRÉGOVOY : AMELIORER ENCORE LE RECOUVRE-**MENT DES COTISATIONS SOCIALES**

Installant mercredi 22 février le conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (qui gère la trésorerie du régime général). M. Bérégovoy a indiqué que les recettes sociales étant particulièrement sensibles aux fluctuations conjoncturelles, « il faut à tout moment être en mesure d'insléchir les décisions prises pour assurer l'équilibre. Il a învité à améliorer le taux de reconvrement des cotisations sociales : celui-ci reste supérieur à 98 %, « niveau qui n'est atteint par aucun impôt », mais, a-t-il souligné, « 1 % de recouvrement représente 6 milliards de francs, soit l'équivalent d'environ un demi-point de cotisation ». « Les URSSAF (chargées du recouvrement des cotisations), a-t-il ajouté, ne sauraient se substituer, par les délais de paiement et les remises de majoration qu'elles sont susceptibles d'accorder, aux moyens financiers qui doivent être délivres par les banques, les autres organismes spécialisés, voire les pouvoirs publics sous forme de prêts bonifiés ou de subventions.

• La CFTC rencontre MM. Bérégoroy et Delors sur les restructurations. – La CFTC a demandé le 21 février à MM. Pierre Bérégovoy et Delors une « extension du champ d'application des mesures sociales à d'autres régions que celles prévues par le plan de restructuration et eux secteurs de l'automobile et du bâtiment ». De son côté, la CGPME juge insuffi-santes les mesures fiscales proposées par le gouvernement dans le cadre de sa politique de restructu-

# LE MARCHÉ INTERBANCAIRE DES DEVISES

|                      | -                 | SO SOOM           | . •            | -              |                    |                |                  |                  |
|----------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|------------------|------------------|
|                      | + hes             | + haut            | Rep. +         | ou dép. –      | Rep. + ou          | dép.∼          | Rep. +c          | w dáp. –         |
| SE-U                 | 8,1960            | 8,1990            | + 145          | + 175          |                    | 340            | + 360            | + 980            |
| \$ can<br>Yes (100)  | 6,5615<br>3,5156  | 6,5655<br>3,5184  | + 116          | + 156<br>+ 181 |                    | 384<br>355     | + 758<br>+ 1021  | + 870<br>+ 1882  |
| DM                   | 3,9839            | 3,8858            | + 157          | + 171          | + 325 +            | 348            | + 994            | + 1847           |
| Floria<br>F.B. (198) | 2,7329            | 2,7348<br>15,0686 | + 134          | + 148<br>- 93  |                    | 392<br>122     | + 861            | + 918<br>- 88    |
| F.S                  | 3,7394            | 3,7425            | + 255          | + 276          | + 541 4            | 571            | + 1599           | + 1672           |
| L(1906)              | 4,9757<br>11,9194 | 4,9791<br>11,9295 | - 235<br>+ 277 | - 195<br>+ 337 | - 460 -<br>+ 586 + | - 488<br>- 676 | - 1276<br>+ 1839 | - 1162<br>+ 2048 |
|                      |                   |                   |                |                |                    |                | ·                |                  |

# TAUX DES EURO-MONNAIES

| 1                       |        |                        |      |                                 |                                                  |
|-------------------------|--------|------------------------|------|---------------------------------|--------------------------------------------------|
| SE-U                    | 9 9/16 | 9 15/11 9              |      | 10 1/16 9 7/8                   | 10 1/4 10 1/8 10 1/2                             |
| DM                      | 5 5/8  | 5 3/4 \ 5<br>6 1/8   5 |      | 5 15/16  5 5/8<br>6 1/8   5 7/8 | 6   5 7/8 6 1/8<br>6 1/8   5 15/16 6 5/16        |
| F.B. (100)              | 11 3/4 | 12 1/4 13<br>1 3/4 3   | 3/8  | 14 1/8 13 1/8<br>3 9/16 3 1/4   | 13 7/8   12 7/8 13 5/8<br>3 5/8   3 11/16 4 1/16 |
| F.S<br>L(1 <b>100</b> ) |        | 17 17                  | 1/8  | 18 1/8 17 1/2                   | 18 1/4 17 5/8 18 3/8                             |
| F. franç.               |        | 9 3/8 9<br>15 17       | 1/16 | 9 7/16 9 1/8<br>18 3/8 16 7/8   | 9 1/2   9 3/8 9 3/4<br>18 1/8 16 3/8 17 5/8      |

Ces cours pratiqués sur le marché interbancaire des devises nous sont indiqués en fin de matinée par une grande banque de la place.

# TALBOT HORIZON ULTRA SERIE SPECIALE ULTRA EQUIPEE



Modèle présenté: Série Spéciale Horizon Ultra année modèle 1984. Garantie anticorrasion 6 ans - \* Tarif au 26.12.1983 - SAUF CORSE.

her combined our sont set griffes

Micata de Renaul beet avec vigueur pageressions d'empla

the wife the

المارات المراق ₹1**7**5 %, =-Part of the Party and the same of the g <del>jagen</del>er in A CONTRACT \*\*\* مسد = زعات والايت Franklike in en en

17 See See Conn. The state of the state of TO E PATE Are of the co ----

S. SANTAL OF a graffente. EAS STEP

2/200

indus - The Walter Harry Control And the same Rate in

-

100 miles

A Special Section さんば かん \*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\*

والمحتوب giner in

haringa er The same MANAGE ...

**建**400

海海 第1つ ウコ A main a series of the series of

The second second A transfer of the same 4. 8 4 2 a . . And the second

Carrier West

FAMILE OF THE

\$ 4.422 A.

 $\{g_i^{(k)}(i)\}\subseteq W_{ij}^{(k)}$ 

THE THE

Approx. Marine Comment

le système en vigueur en Allemagne fédérale : dans les services publics de ce pays, la grève doit être votée à bulletin secret par 75 % des inté-ressés, et les syndicats sont responsables de l'organisation de services Affirmant que les entreprises sont les principales victimes dans les conflits publics, le patronat à soti-vent réclamé une réglementation plus stricte : « Les entreprises dont la production est indispensable au

(Suite de la première page.)

Contraintes moins fortes que dans

SOCIAL

pays, déclarait en 1980 le CNPF lors d'une grève d'EDF, se peuvent supporter d'être étranglées par des grèves à répétition. Les patrons qui protestaient contre la grève des PTI à l'autonne dernier ont repris le même argument. Mais les syndicats se sont tonjours énergiquement opposés à toute limitation supplé-mentaire de leur liberté d'action. La CGT face à M. André Giraud, ministre de l'industrie en 1980, le Syndicat national des instituteurs face à M. Christian Beullac - qui avait imposé aux directeurs d'école, début 1981, une obligation d'« orga-niser l'accueil des élèves », la fédé-ration FO des services de santé, face à M. Jack Ralite en 1981, out été prompts à dénoncer une mise en cause du droit de grève lui-même.

A vrai dire, la situation des usagers — entreprises on individus dans ces conssits ne présente pas que des inconvénients pour les gouver-nants ou les responsables des ser-vices publics. M. Chaban-Delmas en 1969 ou M. Barre en 1980, pour ne citer que ces deux exemples, ne se sont pas privés d'utiliser l'occasion de dresser plus ou moins habilement

les citoyens contre les syndicats irresponsables en se drapant dans le manteau du devoir social et de la sagesse économique. Et l'on a vu, en 1979, la hirection d'EDF sanctionner d'un blâme vingt-huit «chefs de bloc» de la centrale thermique de Chauviré, près de Nantes, pour une grève qui ne pénalisait pas le pablic et ne génait que l'entreprise (ils avaient poussé la production au maximum à une heure de faible consommation, ce qui faisait brîller du fuel en pure perte). La sanction provoqua naturellement une série de grèves de protestation... avec conpures de courant.

# L'arbitrage de l'opinion publique

En fait, la grève suppose un consensus. Les usagers du métro, d'eux-mêmes, prennent leur voiture ou vont à pied les jours de grève. En cas de grève de l'électricité, les gros consommateurs de courant alimentés directement en haute tension acceptent - parfois à la demande de l'EDF de « s'effacer », de ne pas « tirer » sur le réseau, ce qui pour-rait provoquer des chutes de fréace et entraîner des coupures fâchenses - comme lorsqu'une panne se produit. En agissant ainsi, reconnaissent implicitement, au

départ, la légitimité du mouvement. Mais il faut aussi savoir bien manier la grève lorqu'on prend les usagers en otages. Sollicitée (comme les médiateurs « professionnels ») d'imposer au gouverne-ment un règlement du conflit, l'opi-

nion publique peut se retourner contre les syndicats. Ceux-ci ont

*POINT DE VUE* Un archaïsme coûteux

par ANDRÉ WEIL-CURIEL (\*) RACE à la révolte des routiers, les Français prendront peut-être conscience, pour peu qu'ils réfléchissent, de la cause réelle

dant ces jours de février. Quelques centaines de milliers d'entre eux ont été pris en ctage, le mot a été imprimé dans toute la presse et répercuté sur toutes les

des maux dont ils ont souffert pen-

Pourquoi cette violation, partois cruelle et toujours imméritée, de leur droit de circuler librement sur des voies publiques dans leur pays, qui se tarque d'être civilisé et où, depuis belle lurette, les différends ne se règlent plus par la violence ? Oui

pourquai ? C'est tout simple. Il n'y a pas eu celle des émules de Pinochet. Des douaniers français et italiens ont fait la grève ! Que ce soit une grève du zèle ne change rien au fait. Ils ont contraint des travailleurs, artisens ou salariés, à subir une attente insupportable et indéterminée à l'entrée de deux grands axes de passage au tunnel du Mont-Blanc et au tunnel du

Fréius. Je constate, sans m'y attarder, qu'il ne fallait pas être astrologue pour prévoir que ces routiers bloqués au cœur d'un hiver rigoureux à 1 500 mètres d'altitude, sans pouvoir ni se reposer, ni se restaurer, ni se laver, ni effectuer les rotations qui sont leur gagne-pain, n'allaient pas supporter sans réagir vigoureuse-ment les brimades des douaniers et

l'indifférence des pouvoirs publics. Mais là n'est pas le point. Jusqu'à quand les Français se résigneront-ils tantôt à ne pas recevoir de courrier, tantôt à être orivés de lumière ou de chauffage, ou de soins, tantôt à être dispensés d'enseignement, tantôt à

• ERRATUM. - Un certain nombre de coquilles se sont glissées dans l'article « Les Français devant la crise » (le Monde du 22 février, page 26). Sous l'intertitre « Ralentir la croissance », il fallait lire ainsi le

deuxième paragraphe : · L'équipe de l'INSEE a travaillé sur l'hypothèse d'un retour assez rapide aux équilibres extérieurs : en 1985, pour la balance commerciale, en 1986 pour la balance des paiements courants, ce retard s'expliquant par le poids grandissant - et grandissant vite - des intérêts de la dette extérieure (5 milliards de

francs en 1982, à 40 milliards de francs de 1982 en 1988). » Sous l'intertitre « Améliorer le profit des entreprises », il fallait lire : « Aussi l'INSEE a-t-il retenu l'hypothèse conforme d'ailleurs à la stratégie affichée par MM. Mauroy

et Delors = (et non la situation). Enfin, la dernière phrase du dernier paragraphe, sous l'intertitre Réduire la durée du travail », aurait du s'écrire ainsi : « Aussi, le nombre des sans-emploi (et non de ces emplois) atteindrait-il alors
2,9 millions de personnes en 1988. » voir sombrer des pans entiers de l'industrie ou du négoce ou des services pour la bonne raison qu'il est, hélas, établi que la prise en otage

d'innocentes victimes est une acti-

vité ficite sinon recommandée dès

l'instant où elle est baptisée grève. N'y aura-t-il pas suffisamment de citoyens de bon sens pour dire aux gouvernants quels qu'ils soient : Cela suffit ! Le droit de grève à la fin du vingtième siècle est un archais coûteux. Dans les services publics, préavis ou pas, il est une injuste violence et contre l'autorité de l'Etat et

contre les droits des usagers. Les conflits sociaux ou corporatifs doivent se régler à travers les mécanismes légaux de la démocratie et non par des sévices exercés sur l'une cona de Fran ou l'autre caté en otage jusqu'à ce que la rançon soit payée. Dans un Etat de droit, le chantage qui s'exerce sur des hommes, des femmes, des enfants, de quel vocable qu'il se pare, est un acte primitif et barbere. Les différends entre particuliers, ou entre particuliers et la puissance publique, ou entre salariés et employeurs ont leurs

La première urgence, pour mettre fin à cas désordres sans cesse sants, est d'abolir le droit de grève, aussi bien dans les entreprises privées que dans les services publics. et d'instituer pour résoudre les conflits collectifs, quel que soit le groupe socio-économique en causa, v compris l'Etat natron, une iuridio tion nouvelle, une Cour d'arbitrage, où toutes les parties concerné seraient représentées et qui dira souverainement ce qui est équitable et

Le cardinal de Richelieu a aboti k duel, qui était sans doute un mal, mais qui ne frappait que ceux qui voulaient bien se plier à ses lois. Législateurs, ministres, président, prenez l'initiative, avant qu'il soit trop tard, de faire effacer de notre Constitution par le peuple souverain un droit qui, par les effets pernicieux qu'il engendre, n'est plus qu'une atteinte répétée aux libertés des

citovens. (\*) Avocat au barreau de Paris.

The same of the sa AVIS FINANCIERS DES SOCIÉTES

# LEVEL OF COLUMN SERVED

PAPETERIES DE GASCOGNE Les Papeteries de Gascogne amos-cent l'acquisition de 20 % complémen-taires du capital de la société AFP CENPA. Cette société est le premier distributeur de produits d'emballage à l'échelon national.

Par cette acquisition, la participation dépasse la majorité absolue (84 %). La présence active des Papeteries de Gascogne dans la distribution est apparue comme une nécessité pour cette so-ciété au coars des années récentes.

revendications d'arguments sur la défense de l'usager ou la qualité du service : classes moins chargées pour les enseignants, sécurité pour les pilotes de ligne ou les contrôleurs aériens, transports plus conforta-bles... Mais il y faut « un bon dossier » : les cheminots n'ont pas réussi en juin 1981 à faire prendre pour un grand combat leur grève pour une prime de vacances, et l'irritation que provoqua en novembre 1969 la grêve de quarante-huit heures déclenchée par les électriciens et les gaziers amena les syndicats à suspendre le mouvement au bout d'une douzaine d'heures « à cause du froid » : en fait sa répétition à une semaine

Du bon usage des otages

d'intervalle, de la part de travail-leurs « protégés » et alors qu'une réunion était prévue avec la direction, était mal supportée. Ce n'est pas seulement pour économiser les forces et l'argent de leurs adhérents que les syndicats de fonctionnaires ou de travailleurs des services publics choisissent de préférence les grèves de vingt-quatre heures : ils savent que si l'on se résigne à un arrêt momentané du service, la répétition ou la prolongation peuvent lasser.

Cela n'empêche pas des « dérapages » locaux ou corporatifs. Le mouvement peut échapper aux organisations : ce sut le cas à l'automne dernier dans les centres de tri postal où les responsables syndicaux furent souvent dépassés par une « base » jeune et intraitable. Les organisations peuvent se laisser entraîner : en octobre 1971, pour garder le

donc toniours essavé d'habiller leurs contrôle d'une catégorie au rôle décisif, le syndicat CGT de la RATP a soutenu pendant une semaine, avant de trouver le moyen de s'en dégager, la grève lancée par les conducteurs du mêtro parisien pour protester contre leur déclasse ment par rapport aux agents de maîtrise dans une nouvelle grille de salaires. Et les douaniers du Mont-Blanc, qui auraient pourtant dû être mis en garde par les précédents, n'ont pas mesuré l'effet de leur e grève du zèle e sur des camionneurs coincés dans le froid et déjà exaspérés par des mouvements sem-blables des gabelous italiens.

L'action des routiers, quant à elle, paraît en beaucoup d'endroits assez bien tolérée par le public, conscient de la dureté de leurs conditions de vie. Elle est même quelquefois, comme en Savoie, soutenue par des populations qui pourraient en être irritées. Combien de temps les routiers conserveront-ils ce conser Alors que les syndicalistes che vronnés ont souvent du mal à apprécier ou à contrôler les actions revendicatives, que fera ce groupe hétérogène, individualiste, où se mélent artisans, petits patrons et salariés, unis par la solidarité de travail, mais peu organisés - du côté patronal comme du côté des salariés (notamment dans les Alpes, où le trafic a été abandonné aux petits entrepreneurs) ? Réussira-t-il à surmonter l'ivresse de la grève et le désir de défier le pouvoir - et le reste de la collectivité?

**GUY HERZLICH.** 

### (Publicité) RÉPUBLIQUE FRANCAISE - PRÉFECTURE DES LANDES AUTOROUTE A 64 - Bayonne - Tarbes Est Section Bayonne-Orthez

Modification du tracé entre A 63 et le franchissement de l'Adour Enquête présiable à la déclaration d'utilité publique et à la modification des plans d'occupation des sols

La préfecture des Landes communique :

Le public est informé qu'une enquête préalable à la modification, d'une part, du tracé de l'autoroute A 64 entre A 63 et le franchissement de l'Adour, sur le territoire des com-munes de Ondres, Labenne, St-Martin-de-Seignanx, St-André-de-Seignanx, Bisudos, St-Martin-de-Hinx, Biarrotte, St-Laurenz-de-Gosse et Ste-Marie-de-Gosse et, d'autre part, du plan d'occupation des sols des communes de Ondres, Lebenne et St-Martin-de-Seignanx a été ordonnée par arrêté préfectoral en date du 17 février 1984 Cette enquête sera ouverte dans la préfecture des Landes pendant 38 jours plains et

écutifs, du 14 mars 1984 au 20 avril 1984 inclusivement. Le public pourra prendre conneissance des dossiers sur place, aux jours et heures habi-tuels d'ouverture de la préfecture. Pendant ces heures, le public pourra consigner par écrit aes observations sur les registres d'anquêta.

Des dossiers d'enquêtes subsidiaires seront, dans les mêmes conditions de consultation, décosés dans la sous-préfecture de Dax et dans les mairies des communes concernées Une comm

Président: M. Jean-Claude Loste, géomètre expert. Membres: Mne Mireille Degrequi, architecte; M. Amaed Farbos de Luzan, inspecteur central des impôts en retraite ; M. Philippe Lissalt, architecte ; M. Marcel Nihous,

a été désignée et siégera à la préfecture des Landes où toute observation pourra être adressée par écrit à son président, pendant les délais d'anquête. Un des membres de la commission d'anquête recevra le public durant les trois derniers jours de l'enquête, c'est à dire les 18, 19 et 20 avril 1984, de 14 h à 17 h, en préfecture

A l'issue de l'enquête, une copie du rapport de la commission d'enquête sera déposée dans la préfecture des Landes, dans la sous-préfecture de Dax, dans les mairies des communes concernées par le projet, où toute personne pourra en prendre connais

- (Publicité) -

### République française - Préfecture des Landes Préfecture des Pyrénées-Atlantiques Autoroute A 64 - Bayonne - Tarbes-Est Section Bayonne-Orthez

Modification du tracé entre l'échangeur de Peyrehorade et la limite des communes de Saint-Cricq et Labontan.

Enquête préalable à la déclaration d'utilité publique.

Les préfectures des Landes et des Pyrénées-Atlantiques coms Le public est informé que par arrêté interpréfectoral en date du 17 février 1984 une enquête préalable à la modification du tracé de l'autorouse A 64, entre l'échangeur de Peyrehorade et la limite des communes de Saint-Cricq et de Labontan sur le territoire des communes de Cyregave, Sorde l'Abbaye, St-Cricq-du-Gave (Landes) et des communes de Came et Leren (Pyrénées-Atlantiques) a été ordonnée.

Cette enquête sera ouverte dans les préfectures des Landes et des Pyrénées-Atlantiques pendant 38 jours pleins et consécutifs du 14 mars 1984 au 20 avril 1984 inclusivement.

Le public pourra prendre connaissance du dossier sur place, aux jours et heures habituels d'ouverture de chaque préfecture — pendant ces heures le public pourra consigner par écrit ses observations sur les regis-

Un dossier d'enquête subsidiaire sera, dans les mêmes conditions de consultation, déposé dans les sous-préfectures des arrondissements et mairies des communes concernées par le projet. Une commission d'enquête composée de cinq membres :
Président : M. Aymond Paul, avocat général honoraire à la Cour de Cassation.

Membres: M. Morand Georges, ingénieur du génie rural des caux et des forēts, honoraire - M. Micaud Henri, ingénieur général des Ponts-et-Chaussées, hono-

- M. Ducos Roger, inspecteur central des Domaines, en retraite; - M. Tamon Jacques, agriculteur. A été désignée et siègera à la Préfecture des Landes où toute observa-tion pourra être adressée par écrit à son Président, pendant les délais d'enquête.

Un des membres de la commission d'enquête recevra le public durant les trois derniers jours de l'enquête, c'est-à-dire les 18, 19 et 20 avril 1984, de 14 h à 17 h, en Préfecture des Landes.

A l'issue de l'enquête, une copie du rapport de la commission d'enquête sera déposée dans les préfectures des Landes et des Pyrénées-Atlantiques, dans les sous-préfectures des arrondissements et mairies des commines concernées par le projet où toute personne pourra en prendre commis-

# OFFICIERS MINISTÉRIELS

# ET VENTES PAR

**ADJUDICATION** 

POUR CETTE RHRMOUSE S'ADRESSER : 64, rue la Boétie 75008 Paris T&L: {1} 563-12-66

Vente après liquidation de biens au Palais de justice de Paris le Jendi 8 mars 1984 à 14 b. REMISES ET ATELIER an r.-doch. et le ét. av. esc. priv.
débouch. hall entrée imm.
11, rue du Capitaine-Madoz, à
PARIS XVIIIe MISE A PRIX: 25 000 F. S'adr. à M' LEOPOLD-COUTURIER, avt, 14, r. d'Anjou. Mª PERNOT et HERISSAY ad. ét. feu Mª REGNARD

syndic 169, r. St-Jacques, Ts avts pr. trib. Gde Inst. Paris, Bobigny, Créteil et

Nanterre, s lieux pr visiter.

Vente s/saisie immob. Palais de Justice BOBIGNY, Mardi 6 mars, à 13 h 30 BRE KASSIN D'HABITATION compr. rez-de-ch. s/s/sol av. gren., cou et jard. CONT. TOT. au sol 401 mm² à ROMAINVILLE (93) M. à P. 70.000 FRS

S'adr. M° B. LEOPOLD-COUTURIER, avocat, 14, rue d'Anjou, Paris (8°). 265-92-75, Ts avocats pr Trib. Gde Inst. Paris, Bobigny, Nan-terre, Créteil. Sur lieux pour visiter.

maîtres GRUEL, MOTIER notaires, 88, rue de Paris LE PERRAY-EN-YVELINES (78) Adjudication volontaire Le 23 mars, à 15 H L'AUTHENTIQUE PRESBYTERE

**DES BREVIAIRES (78)** Face Haras - Parc boise 3 701 m2 MISEAPRIX: 1000000deF Doc. rens. vis. s'adr. à l'étude 484-97-53

Vente s/saisie Palais just. Pontoise (95) 1ª mars 1984, 14 H. PAVILLON à St-BRICE SOUS-FORET (95), 10, allée des Ormes Hameau du Moulin, M. à Px 20 000 F Consign. 25 000 F (ch. cert. bque) rez-de-ch. : entrée, séj., chambre, cuisine, w.c. av. lavabo plac., cellier extér. 1" étage : 2 ch., s. de bs av. w.c., placard dégag. 2 étage : ch., plac., dégag., UN BOX. Renseig.: Me BUISSON, a VOCat, a Pontoise (95) T.: 932-31-62

VENTE sur saisie immobilière, au Palais de Justice de PARIS LE JEUDI 15 MARS 1984, A 14 HEURES UNSTUDIO et dépendances, au 10° étg. Escalier 3 et CAVE au 2° 5/sol, dans un immeuble sis 4, rue St-SAENS, PARIS (15°)

M. à Px : 200 000 F S'adr. M™ BAILLY, GUILLET, DELMAS avocats associes à PARIS (1"), 18, rue Duphot, tél.: 260-39-13 Ts avocats pr. trib. gde inst. Paris, Bobigny, Nanterre, Créteil. Sur les lieux pour visiter.

Vente sur saisie immobilière Palais de Justice PARIS, JEUDI 15 MARS, à 14 heures

**UN APPARTEMENT** au 1s étage s/cour : entrée, couloir, débar, w.c., salle de bains, séjour, 1 chambre dans un immeuble à PARIS (18\*) **46, RUE LEON** 

LIBRE D'OCCUP. - MISE A PRIX : 50 000 F S'adr. à Mes Philippe BROUSMICHE, F.-Xavier SIMONNET, avocats associés, à PARIS (8°). 11, rue de Rome Téléphone : 387-48-66

VENTE au Palais de Justice à PARIS le JEUDI 8 MARS 1984 à 14 heures à CROSNE (91) DU PARC DE CROSNE avenue Jean-Jaurès, n° 49 et 55, rue du Moulin-de-Seniis, n° 2 et 4 et rue Thiroux-d'Arconville, n° 1, 3, 5 et 2, 4 et 6 UN APPARTEMENT AVEC PARKING

4 LOCAUX COMMERCIAUX av. PARKINGS Mises à prix : 1) 200 000 F - 2) 140 000 F - 3) 150 000 F - 4) 100 000 F 8 PARKINGS SOUTERRAINS 6 000 F chacum 12 PARKINGS EXTÉRIEURS - Mise à prix : 1 500 F chacun S'adr. M<sup>e</sup> Bernard de SARIAC, avocat, 70, avenue Marceau à PARIS-8°, 16. : 720-82-38; M<sup>e</sup> FERRARI, syndic, 85, rue de Rivoli.

MISE A PRIX: 500 000 FRANCS

Vte s/saisie Palais de Justice Pontoise (95) 8 mars 1984 à 14 h.

IMMEUBLE à USAGE Cial et à PERSAN (Val-d'Oise) M. à Px 150 000 F

27, av. Jean-Jaurès - Cee 2 ares
Consign, 25 000 F (ch. cert. Bque)

s/s SOL div. en plus. parties - rez-de-ch. magasin de vte. arr. magas., cuis.. et réserve pour marchandises donn. s/cour 1º ét. 2 ch. cab. (oil., pend., gren., couv. tuile

Renseig. Me BUISSON AVOCAT 29, r. Pierre-Butin à Pontoise (95) : immobilière au Palais de Justice d'ÉVRY (Essonne) le MARDI 6 MARS 1984 à 14 beures UN BATIMENT A USAGE D'ATELIER

sur un terrain de 4 670 mètres carrès

- cour der, close mur mitoyen.

à BRÉTIGNY-SUR-ORGE (Essonne) chemin des Cochets - MISE A PRIX : 219 000 FRANCS
Consignation préalable indispensable pour enchérir.
enseignements : M= TRUXILLO et AKOUN, avocats associés,
4, boulevard de l'Europe à ÉVRY. Tél. : 079-39-45.

PAVILLON a St-BRICE SOUS-FORET (95), 10 allée des Ormes
Hameau du Moulin, M. à Px 20 000 F Consign. 25 000 F (ch. cert. bque) rez-de-ch.: entrée, sej., chambre, cuisine, w.c. av. lavabo plac., cellier extér. 1" étage : 2 ch., s. de bs av. w.c., placard dégag. 2'étage : ch. plac., dégag., UN BOX.

Renseig.: Me BUISSON, a VOCat. à Pontoise (95) T.: 032-31-62

VENTE SUR SAISIE IMMOBILIÈRE au Palais de Justice de BOBIGNY le MARDI 6 MARS 1984 à 13 h 30 UN PAVILLON à DRANCY (93) 27, rue de la Démocratie
élevé sur sous-sol. - Rez-de-ch. : entrée, garage, living, chambre, cuisine, W.-C.,
salle de bains ; Etage : 3 chambres, salle de bains, sur TERRAIN de 6 a 44 ca
MISE A PRIX : 70 000 FRANCS
S'adresser à la Société Civile Professionnelle d'Avocats
ETIENNE, DORE, WARET-ETIENNE, FENART, ALEMANT
11, rue du Général-Lectere à ROSNY-SOUS-BOIS, Tél. : 854-90-87.

LA VILLE DE PARIS Vend LIBRES aux enchères publiques Le MARDI 13 MARS à 14 b 30 à la Chambre des Notaires de PARIS 6 APPART. - 4 CHAMBRES - 2 STUDIOS (DONT 1 APPART. 5 PIÈCES - 116 m2 environ

2 PARIS, entre LE BOULEVARD SUCHET let LE CHAMP DE COURSES D'AUTEUIL Mº Yves BONNEL, notaire, 79, bd Malesherbes, PARIS-8: - Tél.: 294-16-08.

APPART. 89 m² AVEC VUE SUR CHAMP DE COURSES)

Loisirs

NOUVEAU SUPPLÉMENT ILLUSTRÉ AU «MONDE» DU VENDREDI 24 DATÉ SAMEDI 25 FÉVRIER 1984

AU SOMMAIRE DE CE NUMÉRO :

# LES GRANDS RENDEZ-VOUS DU CARNAVAL DE VENISE



# BELGIQUE : Anyers et bars à bière.

# PARIS: Tourisme dans le fau-

bourg Saint-Antoine.

MAISON:

Quoi de neuf dans
l'électroménager?

Et un choix commenté des programmes de la radio et de la télévision pour la semaine.

CE SUPPLÉMENT EST VENDU ENCARTÉ DANS L'ÉDITION QUOTIDIENNE DU « MONDE »

# L'ART DE VIVRE FRANÇAIS SE POSE A MILAN



FÉVRIER 1984: OUVERTURE DE L'HOTEL MERIDIEN MILAN.

Situé près de la Gare Centrale, à proximité de la Cathédrale et de la Scala, l'Excelsior Hôtel Gallia Meridien, un hôtel de grande tradition, offre 248 chambres et 15 suites, des

salles de conférences et un restaurant parmi les plus réputés de Milan.

En s'implantant à Milan, la chaîne des hôtels Meridien se développe en Europe.



L'ART DE VIVRE FRANÇAIS DANS LE MONDE

L'Excelsior Hotel Gallia Meridum, Piazza Duca d'Aosta 9, 20124 Milan, Italie. Tel. (02) 6277

Telex 31 1160 GALLIA I. Vous trouverez cet art de vivre français à Parıs, Lyon, Tours, Nice, Athênes et prochainement à Porto et Lisbonne. Réservations et information : appelez votre agence de voyages, votre agence Air France ou "Meridien Réservation International" à Paris au 757.15.70.

# SOCIAL

# LE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE EN 1985

# Il sera difficile de maintenir l'équilibre des comptes sans réduire les prestations

Comment consolider le financement de la Sécurité sociale, tout en allégeant les prélèvements en 1985? C'est une des questions que M. Bérégovoy doit examiner au cours de ses entretiens avec les partenaires sociaux — organisations syndicales patronales, professionnelles et familiales — qui ont commencé le 9 février et doivent continuer jusqu'au début mars. La réponse dépend moins de la bonne volonté des interlocuteurs — ministres compris — que des contraintes qui pèsent sur les décisions du gouvernement.

Ces contraintes, le Livre blane sur la protection sociale publié par le ministère en juin 1983 (le Monde du 22 juin 1983) les a exposées, et M. Bérégovoy en a rappelé certaines en installant les conseils d'administration des caisses nationales : à législation constante, les dépenses du régime général des salariés augmentent de 3 % à 4 % par an « mécaniquement » (5 % pour la Caisse nationale d'assurance-vieillesse, 4 % pour la Caisse maladie), par suite du vieillissement de la population, des améliorations apportées auparavant an système des retraites, du coût de la médecine hospitalière et de l'accroissement du nombre des médecins. Ce qui représenterait une vingtaine de milliards de francs en 1985.

Pour y répondre, le Livre blanc avait indiqué la voie : un « dosage » entre « l'augmentation des recettes et le raleraissement des dépenses ». C'est en appliquant cette méthode que M. Bérégovoy a réussi à rétablir l'équilibre des comptes socianx en 1983 et 1984.

Pour augmenter les recettes, on a d'abord introduit de nouvelles taxes — sur la publicité pour les médicaments, sur les alcools et les tabacs en 1983, enfin la contribution sociale de 1 % créée en 1983 et étargie à tous les revenus en 1984, — et l'on a augmenté certaines cotisations : cotisations des préretraités et des nousalariés en 1983, cotisation vieillesse de tous les travailleurs en 1984. L'ensemble a rapporté environ 10,5 milliards de francs en 1983, et devrait en rapporter 25,75 milliards en 1984.

# Des pistes bloquées

En 1985, cette voie est bloquée par la décision présidentielle de réduire les prélèvements obligatoires. Il en va de même de deux pistes explorées par le Livre blanc pour rendre plus équitable le financement de la Sécurité sociale : l'harmonisation des contributions des différentes catégories professionnelles et la modification de l'assiette des contributions des employeurs.

La première s'appuie sur les études du CERC (Centre d'études des revenus et des coûts). Celles-ci ont montré que les fonctionnaires et nombre de salariés du secteur public (SNCF, RATP, par exemple) qui ont des régimes spéciaux de sécurité sociale cotisent moins, proportion-nellement, que les salariés du privé. D'ailleurs, ces catégories protesteraient sans doute vigoureusement et le gouvernement ne pourrait compter sur ancun soutien de la part des centrales syndicales – la CFDT ellemême estimant aujourd'hui qu'il fant opérer ces rajustements avec

La deuxième consisterait à calculer les cotisations des entreprises non sculement sur les salaires versés, mais aussi sur la valeur ajoutée. Pour éviter d'accroître la charge globale des entreprises, il faudrait en réduire le taux (comme on l'a fait pour « déplafonner » la cotisation d'assurance-maladie). La formule, vue d'un assez bon ceil par FO et la CGC, est vigoureusement soutenue par la CGT. Mais selon le rapport Maillet, établi en 1981 à la demande de Mª Nicole Questiaux, alors ministre de la solidarité nationale, elle serait d'une application difficile, n'aurait qu'un effet limité sur les créations d'emplois, risquerait de décourager l'investissement et d'avoir des elfets « pervers » comparables à ceux de la réforme de la taxe profescionnelle.

Troisième « piste » tracée par le Livre blanc : l'appel au budget de l'Etat, réclamé depuis longtemps par les syndicats pour compenser les « charges indues » supportées par la Sécurité sociale, notamment les dépenses découlant de la formation des médecins et des infirmières dans les centres hospitaliers.

Le gouvernement s'est engagé sur cette voie en 1983 en mettant à la charge de l'Etat l'allocation aux adultes handicapés (7,5 milliards de francs) et la revalorisation de certaines prestations (1). Une « fiscalisation » des allocations familiales est encore envisagée aujourd'inui. Pour deux raisons. La première, que M. Bérégovoy a rappelée au cours de l'émission le « Grand Jury RTL-le Monde » du 19 février, c'est que les prestations familiales relèvent

moins de l'assurance contre les risques que de la solidarité nationale. La seconde, c'est qu'il faut rendre plus simple et plus juste l'aide aux familles, qui juxtapose aujourd'hni les allocations familiales destinées à compenser le coût de l'enfant et dont le montant ne change pas quelles que soient les ressources des parents (50 milliards de francs en 1982), le complément familial versé seulement aux familles modestes (20 milliards de francs), et le quotient familial par enfant, utilisé pour le calcul de l'impôt sur le revenu, dont le montant croît avec le revenu des parents (insqu'à un plafond de 9 250 francs en 1984) et représente pour l'Etat un manque à gagner de 30 milliards de francs.

La solution envisagée par le ministère des affaires sociales consistait à remplacer l'ensemble par ane aide par enfant versée à toutes les familles. Mais elle accroîtrait alors les besoins de financement puisque l'on transforme le quotient familiai de manque à gagner en dépense effective.

### Choisir les réductions

Ne reste donc aujourd'hui, pratiquement, qu'une seule voie : celle de la réduction des prestations. Jusqu'à présent le gouvernement a plutôt opéré un « freinage », assez brutal cependant. Le ministère des affaires sociales a mis en valeur son action pour la maîtrise des dépenses hospitalières. Mais on a réduit aussi certains remboursements (les médicaments dits « de confort », les séjours hospitaliers avec le « forfait »). Et le freinage a porté aussi sur les indemnités journalières de longue durée, les prestations familiales et les retraites. Effectné plus discrètement (à la faveur de modification des règles de revalorisation), il n'a pas été moins sévère : on peut évaluer à an moins 13 milliards de francs les économies réalisées en 1983 (dont 6 milliards sur les retraites, 5 milliards sur les prestations familiales (2), 2 milliards avec le forfait hospitalier).

Ce freinage continuera en 1984, avec des appoints inattendus—comme les retombées des nouveaux modes de calcul de l'impôt sur le revenu, — qui feraient gagner, estimeton, 1 miliard à la Caisse nationale d'allocations familiales (3).

Mais en 1985 ? Il ne faut pas attendre beaucoup d'économies supplémentaires du contrôle des bud-

développement d'« alternatives à l'hospitalisation » qui se pent être que progressif. Il sera difficile d'imposer de nouvelles basses aux prestations de soins (comme on le lit en 1983 pour les pharmatiens et les radiologues). On peut retarder empre une fois l'amélioration de certains remboursements. (prothèses auditives, « vingt-sixième » maissile longue et conteuse), annoacée pour 1984. On peut aussi transformer les retraites de la Sécurité sociale en système « par points » (comme c'est le cas pour les retraites de la Sécurité sociale en système « par points » (comme c'est le cas pour les retraites complésnentaires), ce qui pernet d'ajustes la valeur da point aux ressources disponibles : M. Bérégovoy y a fait alinsion en instaliant la Causse nationale d'assurance-vieillesse. On n'évitaire probablement pas une augmentaire probablement pas une augmentaire de ne suffira saus doute pas à dégager la vingtaine de militards nôcessaires en 1985.

Alors, à moins qu'une reprise économique n'apporte un supplément naturel de recettes (en augmentant le nombre des cotisants), ne fandrat-il pas, comme l'a recomm M. Bénégovoy, choisir catre le réduction des remboursements des dépesses de santé, le dimination des retraites ou des allocations familiales? Dans ces conditions, le maintien de l'équilibre des comptes paraît assez déficat pour qu'une stabilité des prélèvements sociaux soit déjà considérée comme un succès. C'est ce qui ressort des projections faites insqu'en 1988 par l'équipe DMS de l'INSEE (le Monde du 22 février). Est-ce aussi ce que le ministre des affaires sociales a voulu signifier au cours de l'émission le «Grand Jury RTI-le Monde» en indiquant qu'il fallait examiner ensemble les prélèvements sociaux et fiscaux et en soulignant les effets négatifs de la croissance de l'impôt sur le revenu?

G. J

(1) L'Etat a noramment pris en charge la plus grande partie de coût de revalorisation des aides au logement et du minimum vieillesse en 1983.

(2) En retardant sussi le versement des presistions familiales, en réduisant la majoration attribuée à la naissance du troisième enfant, etc.

(3) En remplaçant certains abattements sur le revenu impossible en crédit d'impôt, ou fait passer certaines familles au-dessus du plafond de ressources prévu pour certaines prestations comme le complément families.

15a aujourd'hui, on ne s'improv

aujourd'hui, on ne s'improvise pas "manager'

Il faut du tempérament, une motivation, une formation et un entrainement.

Vous avez le tempérament et la motivation.

L'ISA vous apportera la formation et l'entraînement.

En 18 mois de travail intensif, avec une cemaine de participants sélectionnés pour leur potentiel – ingénieurs, scientifiques, juristes, économistes, lintéraires, — dont la moitié possède déjà une expérience professionnelle de quelques années, vous vous donnerez les moyens de faire face aux situations les plus complexes que doit résoudre un manager.

Date limite de dépût des candidatures pour la despième session d'admission en vue de la rantrée de septembre 1984 : landi 12 mars 1984.

Réunions d'information avec le Directeur de l'Institut et des Anciens "ISA". STRASBOURG-mard 28 fév. 18 h. 30 - Holiday ina. 20 pl. de Bendees MARSERLE - mard 13 mars - 18 h. 30 - Franzel - rue Nouve St-Martin

INSTITUT SUPÉRIEUR DES AFFAIRES 78350 JOUY-EN JOSAS - TÉL (3) 956.80.00 POSTÉ 476.00 (3) 956.24.26 (JUSNE SPÉCIALE TRINSEIGNEMENTS) CENTRE D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DES AFFAIRES (HEC-ISA-CPC)

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS

| . P  | 100 (8<br>200) | cevoir, s<br>con répo                        | sees eog<br>Inse å li | agemei<br>vursse | ci dessu | CHIPETC<br>S | evon, ner | MAT183-1        | IÒ#S |
|------|----------------|----------------------------------------------|-----------------------|------------------|----------|--------------|-----------|-----------------|------|
| • 10 | om _           | <u>:                                    </u> | `<br>                 | <u>.</u>         |          |              |           |                 |      |
| Ŗ    | ue             | . :                                          | 44.                   |                  |          |              | N         |                 |      |
| . 6  | oge bi         | 156al                                        |                       |                  | Ville _  |              |           |                 | -    |
| D    | plom           | es                                           | <u> </u>              |                  |          |              |           | · · · · · · · · |      |
| E    | roene          | nce prol                                     | essonne               | de               |          | 35.5         |           |                 |      |



ARU

10 M

・ 一般の ・ 一 ・ 一般の ・ 一般の ・ 一般の ・ 一般の ・ 一を ・ 一 ・ 一 ・ 一 ・ 一 ・ 一 ・ 一 ・ 一 ・ 一 ・ 一 ・ 一 

and the second

The control of the co

SUCCES ON MAL SAME AND SECTION OF THE PART OF SECTION OF THE PART OF THE PART

FRIDE CAMBON

Timber of the Arag

AND STATES

Apple to the second of the sec

# r l'aquilibre des con **E prestations**

氢酶石 铀。 THE STATE OF THE S THE WAR LEVE IN ... - 10 - 10 Pers \*\* the fleres. The second second A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH Carried Co.

THE RESERVE SHALL INC. ر و بنهوا الله ALCOHOL: NO. Therese, 700 gra THE CONTRACT OF THE PARTY OF TH Addition to the same of

A STATE OF THE STA W SHANES TO

The Market Control A CONTRACTOR

多量性であった。 A PERSONAL PROPERTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IN COLUMN TO THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IN COLUMN TO THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IN COLUMN TO THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IN COLUMN TO THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IN COLUMN ELEPTICAL . 動物を与っていて AND THE STATE OF THE STATE OF Springs Street Courses the second second The state of the s grandless in the column of # = · ... BET THEE 

The state of the s Section 1 **建設 (1977)** (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (1977) (19 対抗 50 mm 動性 4元 Berger and September 1

2.759 Marie and the same of th A A STATE OF THE S

Activities . Section 18 11 19 11

42900 A second  $z = \frac{1}{2\pi} \left( \frac{1}{2} \sqrt{V} \right) \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \right) \right) = 0.$ gental on the

PARTY DES CAR

A yF 75.1 S \$250 FA

Service and the 10 mg/mg/2011

2 April 17

- **1 - 12** 

Military was

En légère baisse lund! et en nette reprise le lendemain, le marché s'est de nouveau effrité mercredi midl. A ce niveau, l'indice (calculé par rapport à la fin de l'année 1982) ne reflète plus qu'une hausse de 4 % environ par rapport au premier janvier der-nier. Le volume des transactions reste modeste : on a traité 207 millions de francs environ mardi sur les valeurs françaises inscrites au « règlement mensuel » (l'ancien marché à terme), signe de l'hésitation persistante parmi les familiers de la corbeille, les indica-tions en provenance de New-York ne les incitant guère à prendre position. and the real The state of the s

. . .

314 to

:...

· \_ `<del>!::</del>

En rouvrant ses portes à l'issue d'un week-end prolongé, Wall Street a encore perdu du terrain (voir par ailleurs) et les gestionnaires de porte-feuille sont au moins aussi partagés sur l'avenir de la place new-yorkaise à hain hibitate de porte-feuille sont au moins aussi partagés sur l'avenir de la place new-yorkaise à hain hibitate que que l'état de l'entre l'avenir de la place peur l'état de l'entre de la place new-yorkaise à la literation de la place new-yorkaise à la place new-yorkaise à la literation de la place new-yorkaise de la place new-yorkaise à la literation de la place new-yorkaise de l brève échéance que sur l'état des liqui-dités dont peut bénéficier la place de

Pour les uns, une fois payés les cou-pons, le solde disponible des Sicav sera assez faible. Pour d'autres gestionnaires, par contre (parmi lesquels figurent tout de même les principaux établissements bancaires), les volumes de capitaux en mal d'affectation restent importants.

Le marché a finalement perdu 0,5 % environ avec, en tête des baisses limi-tées à 5 % ou 6 %, Saulnes, Saint-Louis, Damart et Mérieux. Hausse de 6 % de Pechelbronn. Tandis que Ciments français, Nord-Est et SAT gagnent 4 % environ. Hausse de 100 F du lingot. à

103900 F, le napoléon perdant 1 F, à 648 F. L'or est remonté de 388,25 à 392 dollars l'once, entratnant les mines d'or à Paris. Dollar-titre: 10,40/45 F, en baisse.

# **NEW-YORK**

### En repli

| VALEURS                   | Cours du<br>21 fée.   | Court do<br>22 lév.    |
|---------------------------|-----------------------|------------------------|
| Alega                     | 383/8                 | 37 3/4                 |
| A.T.T.                    | 15 3/4                | 16 7/8<br>42           |
| Chese Markestan Bank      | :: 45 7/8             | 49 1/4                 |
| De Post de Nemours        | 43 7/8                | 44 i/8                 |
| Eastman Kodek             |                       | 66 374                 |
| Econo                     | 38 . , ,              | 38 3/8                 |
| Ford                      | 36 1/4                | 36 1/8<br>52<br>47 3/4 |
| General Foods             |                       | 273/4                  |
| General Motors            | 673/8                 | 67 3/8                 |
| Goodyear                  | 24 3/4                | .25 1/2                |
| LT.T.                     | 109 3/8  <br>  39 7/8 | 109 1/8                |
| Met Oi                    | 29 3/8                | 29 3/4                 |
| Plant                     | 35 1/4                | 35 5/8                 |
| Schlamberger              | 45                    | 47 3/4                 |
| T609C0                    |                       | 39 1/4                 |
| U.A.L. Inc. Union Carbide |                       | 29 3/4                 |
| U.S. Steel                | *** ****              | 27 5/B                 |
| Westinghouse              |                       | 46 3/B                 |
| Xerox Corp                | ! 423/8               | 41 7/8                 |

# LA VIE DES SOCIÉTÉS

ACCOR. - Ce groupe, issu de la fasion de Jacques Borel International et de la chaîne hôtelière Novotel, vient de prendre récemment une prise de participation majoritaire dans la Compagnie internationale de restauration (CIR), dont la direction reste à Marseille. A l'occasion de cette opération, les responsables d'Accor, MM. Paul Dubrale et Gérard Pélisson, précisent que la CIR sera prétidée et dirigée par son créateur, M. Régis Arnoux, qui conserve encore · une part significative du capital - de cette société. Créée en 1977, celle-ci est spécialisée dans l'hôtellerie-restauration destinée aux grands chantiers et aux opéra-

neats, la CIR a réalisé en 1983 un chiffre INDICES QUOTEDIENS (INSEE, base 199 : 39 dic. 1963) 21 fév. 22 fév. (Bese 100 : 31 dec. 1981)

tions pétrolières, appelées « base-vie » dans la profession. Présente sur les cinq conti-

ludice général ...... 161,7 161,1 TAUX DU MARCHÉ MONÉTAIRE Effets privés du 23 février ..... 11 15/16 % 

d'affaires de plus de 130 millions de francs et un bénéfice net supérieur à 15 millions de france avec des effectifs de mille cent per-SOMMES COVITOR.

CIMENTS FRANÇAIS. - Après constitution de « toutes les provisions souhaitables . le bénéfice net de la société s'est établi à 105 millions de francs en 1983. soit une augmentation de 7 % sur le précédent exercice, le résultat d'exploitation, lui, atteignant 190 millions contre 180 millions de france en 1982. Au total, précise Ciments français, le bénéfice net consolidé attendu devrait dépasser les 150 milions de francs, et la marge brute d'autofinancement du groupe marquera une nouvelle progres-sion sur les 405 millions arteints l'année précédente. La lirme précise que la récession constatée en 1982 s'est poursuivie l'année suivante avec un recul de plus de 7 % des ventes de ciment en volume et un chiffre d'affaires global légèrement inférieur à celui de 1982. Mais l'adaptation des moyens de production et la politique de choix des combustibles ont permis de main-

| · .                                                                                |                                                                                              | وسسبوبيدي                                         |                  |                |                                         |                |                 |                                            |                  |                  |                                      |                 |                 |                                      |                |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------|----------------|-------------------|
| MARCHÉS                                                                            | <b>FINANCIERS</b>                                                                            | BOU                                               | RS               | E              | DE PA                                   | RI             | S               | Con                                        | ıpt              | an               | t                                    |                 | 22              | FEV                                  | RIE            | R                 |
|                                                                                    |                                                                                              | VALEUR\$                                          | dz none.         | % da           | VALEURS                                 | Cours<br>préc. | Demier<br>cours | VALEURS                                    | Cours<br>prác.   | Demier<br>cours  | VALEURS                              | Cours<br>préc.  | Demier<br>cours | VALEURS                              | Cours<br>préc. | Dernier<br>cours  |
| PARIS                                                                              | NEW-YORK                                                                                     | 3%                                                |                  | 1 189          | Darty Act. d. p                         | 700            | 700             | Piper-Heidsleck                            | 340 10           | 340              | Finsider                             | 0 30            |                 | Toray indust, inc                    | 17 90          | 17 50             |
| 22 février                                                                         | En repli                                                                                     | 5 %                                               | 39 50            | 0 301<br>1 689 | De Dietrich Degreemont                  | 325<br>154     | 330             | P.L.M. Porcher                             | 98<br>187 30     | 98<br>194        | Gén. Belgique<br>Gevaert             |                 | 328<br>520      | Vieile Montagne<br>Wegons-Lits       | 850<br>365     | 650               |
| Effritement : - 0,5 %                                                              | , <u>-</u>                                                                                   | Emp. 7 % 1973  <br>Emp. 8.80 % 77                 | 9630<br>117 10   | <br>6 636      | Deistande S.A                           | 228<br>670     | 228<br>860      | Profits Tubes Est<br>Prouvost ex-Lain.FL . | 6 15<br>56 90    | 57               | Glaus                                | 115 50<br>280   | 118<br>270      | West Rand                            | 92             | 96                |
|                                                                                    | A l'inverse de Londres, qui a bénéficié de<br>la publication de certains indicateurs écono-  | 9,80 % 78/99<br>8,80 % 78/85                      | 90 10<br>91 80   | 8 051          | Dev. Rég. P. d.C (Lé) .<br>Desot-Bottin | 126 90<br>559  | 128<br>650      | Providence S.A Publicis                    | 480 50<br>1202   | 455<br>1160      | Grace and Co                         | 411<br>58 50    | 450<br>56 40    | SECOND                               | MAR            | CHÉ               |
| En légère baisse lund! et en nette<br>reprise le lendemain, le marché s'est de     | miques jugés encourageants, le marché<br>new-yorkais a de nouveau chuté, mercredié           | 10,80 % 79/94                                     | 92 76            | 5 075          | Dist. Indochine                         | 385<br>270     | 385<br>261      | Raft. Sout. R                              | 140              | 138              | Guif Oil Canada<br>Hartebeest        | 136<br>833      | 136             | AGPRD                                | 1615 1         | 1500<br>505       |
| ouveau effrité mercredi midi.                                                      | soir, à l'issue d'une séance en dents de scie.                                               | 13,25 % 80/90<br>13,80 % 80/87                    | 101 15<br>102 85 |                | Drug Trav Pub                           | ĺ 229 ĺ        |                 | Ressorts Indust<br>Révilion                | 86 20<br>481 80  | 85<br>450 10     | Honeywell Inc                        | 1155            |                 | CDME                                 | 510  <br>160   | 505<br>203<br>380 |
| A ce niveau, l'indice (calculé par                                                 | En dépit de quelques - rimides - velléités<br>de reprise, l'indice Dow Jones des indus-      | 13,80 % 61/99<br>16,75 % 81/87                    | 101 85<br>110 50 |                | Denlop                                  | 14 10<br>950   | 12 90a<br>980   | Ricquin                                    | 128 90<br>43 20  | ••••             | I. C. industries                     | 182<br>445      | 440             | Defte                                | 1350 Ì 1       | 1349              |
| apport à la fin de l'année 1982) ne<br>reflète plus qu'une hausse de 4 % envi-     | trielles confirmait, en clôture, la mauvaise<br>humeur dont faisait preuve la cote dès les   | 16,20 % 82/90                                     | 111 95           | 1815           | Esus Vittel                             | 825<br>2800    | 804<br>2820     | Rochefortaine S.A                          | 65               | 64               | int. Min. Chem<br>Johannasburg       | 450<br>1320     | 1460            | Merio transbilar<br>Metaturo Minière | 1820           | 1830<br>168       |
| on par rapport au premier janvier der-                                             | promières transactions en baissant finale-                                                   | 16 % jun 82<br>E.D.F. 7,8 % 61                    | 111 30<br>137 50 |                | Economitte Centre<br>Electro-Bengue     | 500<br>260     | 509<br>280      | Rockette-Cenos<br>Roseno (Fir.)            | 23 20<br>113     | 24 10<br>110     | Kebota                               | 14<br>255       | 14 70<br>252 50 | M.M.B                                | 272 50<br>1521 | 282               |
| der. Le volume des transactions reste<br>nodeste : on a traité 207 millions de     | ment de 5,13 points, pour s'établir à 1 134,21, son plus bas niveau depuis dix               | E.D.F. 14,5 % 80-82<br>Ch. France 3 %             | 101 60           | 9 627          | Electro-Financ                          | 479            | 479             | Rougier et Fils Rousselot S.A              | 56 50<br>45 1    | 55<br>475        | Mannesmann<br>Marka-Spancer          | 597<br>35       |                 | Petrofigez                           | 380<br>550     | 380<br>550        |
| rancs environ mardi sur les valeurs                                                | mois, en fait depuis le 8 avril 1983.                                                        | CNE Baues janv. 82 .                              | 102 05           |                | ELIM. Lebienc                           | 157<br>655     | 660             | Secer                                      | 39               |                  | Midtend Bank Pic<br>Mineral-Resecuto | 61 10           | 61              | Peron                                | 520<br>230     | 540<br>230        |
| rançaises inscrites au « règlement )<br>nensuel » (l'ancien marché à terme).       | Wall Street a donc penché dans le sens de<br>la baisse. Le volume d'affaires était pour-     | CNB Puribas                                       |                  | 1 933          | Entrepôts Paris<br>Epartine (B)         | 299<br>1200    | 270<br>1195     | Sacilor                                    | 2 97<br>77 80    | 290              | Nat. Nederlanden                     | 103<br>805      | 760             | Far East Hotels                      | 1 40           | 3040              |
| iene de l'hésitation persistante parmi                                             | tant (4 », souligne, un spécialiste du Big                                                   | CNI jenv. 82                                      | 101 95           |                | Epargne de France<br>Epade-8F           | 308<br>1205    | 306 10<br>1209  | Safic-Alcan                                | 211<br>250 60    | 219 40<br>260 60 | Noranda                              | 188 20<br>27    | 188             | Sofibus                              | 207            | 207               |
| es familiers de la corbeille, les indica-<br>ions en provenance de New-York ne les | Board, faisant allusion and quelque 90 mil-<br>lions d'actions qui ont trouvé preneur contre | <del>┣┈</del> ───┐                                | Č                | Dernier        | Escaut-Mause                            | 380            | 385             | Sturier Duvel<br>Stan-Raphael              | 20               | 20 15<br>82 90   | Pakhoed Holding<br>Petrofina Canada  | 239<br>936      | 239             | Hors                                 | -cote          | l                 |
| ncitant guère à prendre position.                                                  | 71,9 millions la veille. • mais le marché n'a                                                | VALEURS                                           | Cours<br>préc.   | COLUES         | Eurocom<br>Europ. Accumul               | 604<br>31 40   | 603<br>31 40    | Salins du Midi                             | 81<br>298<br>167 | 298              | Pfizer Inc                           | 380<br>74 50    | 380             | Air-Industrie                        | 18 40          | 13 70a            |
| En rouvrant ses portes à l'issue d'un                                              | pas réussi à repartir Gulf Oil et American Telephone ont fi-                                 | Obligations                                       |                  |                | Eternit                                 | 315<br>1086    | 320<br>1085     | Santa-Fé<br>Satam                          | 167<br>57 50     | 167<br>59 20     | Procter Gambia                       | 11 10           | 11 10           | Alser<br>Cellulose du Pin            | 175<br>32      | 3190              |
| veek-end prolongé, Wall Street a<br>ncore perdu du terrain (voir par ail-          | guré en tête des valeurs les plus actives de<br>la séance de mercredi avec, respectivement,  | obilgations !                                     | CONYB            | i DD182        | Carriers Charles                        | 120            | 99 10           | Savossierme (M)                            | 85<br>180        | 85               | Ricoh Cy Ltd                         | 490 10<br>46 80 | 45 60           | CMM Mer Madan                        | 550            | :::: 1            |
| eurs) et les gestionnaires de porte-                                               | 1,8 et 1,5 million de titres échangés.                                                       | 8,S.N. 10,60 % 77 .                               |                  |                | FIPP                                    | 107            |                 | Selfier-Lebtanc                            | 265 60           | 266              | Rolinco                              | 1096<br>1156    | 1057<br>1149    | C. Sabl. Seine                       | 115 50<br>530  | .532<br>3 50 a    |
| euille sont au moins aussi partagés<br>ur l'avenir de la place new-vorkaise à      | Gulf Oil a ainsi gagné du terrain après<br>l'information selon laquelle Mesa Petro-          | Carradour 6,75 % 77  <br>Interbail (obl. conv.) . | 250              | 237            | Franc<br>Focap (Chât, sau)              | 1000           | 243<br>1010     | Senelle Maubouge<br>S.E.P. (W)             | 170<br>162       | 165<br>158       | Rodameo                              | 485<br>91 80    | 455<br>93       | F.B.M. (Li)                          | 70<br>1 40     | 3 50 0            |
| rève échéance que sur l'état des liqui-                                            | leum envisageait d'acheter jusqu'à 13,5 mil-                                                 | Lalarge 6 % 72<br>Martel 8,75 % 70                | 355<br>1815      |                | Fonciere (Cie)<br>Fonc. Ageste-W        | 184<br>84      | 183             | Serv. Equip. Ven<br>Siçli                  | 39 20<br>40 95   | 39 20<br>40 80   | S.K.F. Aktieholag<br>Sperry Rand     | 245<br>418      | 220             | Imp. GLang<br>La More                | 2 02<br>80     | ····              |
| ités dont peut bénéficier la place de                                              | lions de titres de cette compagnie au prix de<br>65 dollars par action.                      | Michelin 5,50 % 70 .<br>Moët Hennes 8% 77         | 637<br>1664      | 638            | Forc. Lyomneise                         | 1380<br>170    | 165             | Scotel                                     | 275              | 264              | Steel Cy of Can                      | 230             | 222             | Rorento N.V.                         |                | 150<br>698        |
| aris.<br>Pour les uns, une fois pavés les cou-                                     |                                                                                              | Pétr.(Fee)7,50 % 79<br>Peageot 6% 70-75           | 239<br>353 50    | 238            | Forges Gotagnon                         | 14 20          | 14 30           | Sintra-Alcatel                             | 550<br>124 BO    | 650<br>135       | Stationtein                          | 365             |                 | Sabi. Moriflon Corv                  | 80 I           |                   |
| ons, le solde disponible des Sicav sera                                            | semble des places boursières depuis quel-                                                    | Sanot 10,25% 77 .                                 |                  |                | Forges Stresbourg<br>Forinter           |                | 1270            | Sigh (Plant, Hévéss)<br>SMAC Aciéraid      | 212<br>165       | 210<br>165       | Tenneco                              | 388<br>93       | 405 (<br>102 d  | S.P.R.                               | 150            | 150               |
| ssez faible. Pour d'autres gestion-                                                | ques jours.                                                                                  | SCREG                                             | 166              | 175            | Foogurale                               | 75             | 72              | Sofal financière                           | 430              | 425              | Thyssen ⊂ 1000                       | 333             |                 | Ulinex                               | 226            | 232               |

| 2   | VALEURS                                    | préc.         | COLES          | Europ. Accumul                        | 31 40           | 31 40          | Salins du Midi                 | 298           | 298           | Pfizer inc                             | 380               | 390               | Air-Industrie                       | 18 40               | 13 70                       |
|-----|--------------------------------------------|---------------|----------------|---------------------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------|---------------|---------------|----------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|---------------------|-----------------------------|
|     |                                            |               |                | Eternit                               | 315             | 320            | Santa-Fé                       | 167           | 167           | Phoenix Assuranc<br>Preši              | 74 50<br>11 10    |                   | Alser                               | 175                 | l                           |
| -   | Obligations                                | CORVA         | rtibles        | Félix Potin                           | 1096            | 1085           | Satam                          | 57 50         |               | Procter Gambia                         | 480 10            |                   | Cellulose du Pin                    | 32<br>550           | 31 90                       |
|     |                                            |               |                | SLEENT ACIANTA                        | 120             | ····           | Savosierne (M)                 | 85            | [ 85          | Ricoh Cy Ltd                           | 48 80             |                   | CMM Mex Madag                       | 1 334               |                             |
| .   | 20 L 20 LON 22                             | f area        | lares          | Finalens                              | 98<br>107       | 99 10          | SCAC                           | 180           | 180           | Rolinco                                | 1096              | 1057              | C. Sabl. Seine                      | 115 50              |                             |
| - 1 | 8,S.N. 10,60 % 77 .<br>Carradour 6,75 % 77 | 2580<br>328   | 2525           | Frac                                  | 242             | 243            | Selfer-Lebtanc                 | 265 60        | 266<br>165    | Robect                                 | 1156              | 1149              | Coperex                             | 530                 | 532                         |
| 8   | interitati lobi, conv.) .                  | 250           | 237            | Focep (Chart, eau)                    | 1000            | 1010           | Senelle Maubeuge<br>S.E.P. (M) | 170<br>162    | 158<br>158    | Rodersco                               | 485<br>  9180     | 455<br>93         | F.B.M. (Li)                         | 70 40               | 3 50                        |
| - 1 | Lafarra 6 % 72                             | 356           | 350            | Fonciere (Cie)                        | 184             | 183            | Serv. Equip. Ven.              | 39 20         |               | Shell It. (port.)<br>S.K.F. Aktieholog | 245               | 230               | Imp. GLang                          | 2 02                |                             |
| - 1 | Martel 8,75 % 70                           | 1615          | 1880           | Fonc Agente-W                         | 84              |                | Sti                            | 40 95         | 40 80         | Sperry Rand                            | 418               | 419               | [12 Marg                            | 60                  |                             |
| 5 1 | Michelin 5,50 % 70 ,                       | 637           | 638            | Forc. Lyonneise                       | 1380            |                | Septel                         | 275           | 264           | Steel Cy of Can                        | 230               | 222               | Pronuptia                           | 120 20              | 150<br>698                  |
| . 1 | Most Hennes.8% 77                          | 1664          | 1630           | Foncina                               | 170             | 165            | Sentra-Alcetel                 | 550           | 650           | Stationten                             | 167               | 175               | Rorento M.V                         | 701<br>129          | 020                         |
| •   | Pétr.(Fee)7,50 % 79<br>Peugeot 6% 70-75 .  | 238<br>353 50 | 238            | Forges Guespoon<br>Forges Streepbourg | 14 20<br>131 20 | 14 30<br>133   | Similar                        | 124 80        |               | Sed. Altumettes                        | 365               |                   | S.K.F.(Applic méc.) .               | 1 80 I              |                             |
|     | Sanot 10,25% 77 .                          |               | ····           | Forinter                              | 1255            | 1270           | Sign (Pent. Hévéss)            | 212           | 210           | Tenneco                                | 388<br>93         | 405               | S.P.R                               | 150                 | 150                         |
|     | SCREG                                      | 166           |                | Foogurale                             | 75              | 72             | SMAC Acidroid                  | 165           | 165           | Thysian c. 1 000                       |                   | 102 d             | Total C.F.N                         | 60 10<br>226        | 232                         |
|     | 186n. 7% 74                                | 173           | 173            | France LA.R.D.                        | 105             | 102 50         | Sofai financière               | 430           | 425           | Cultaneur (AND "                       | 333               | ••••              | [ Caret                             | . 240 (             | 232                         |
| - 1 | ThornCSF 8,9% 77                           | 350           | 345            | France (La)                           | 799             | 800            | Soffo                          | 189 40        | 189 50<br>448 | ļ                                      |                   |                   |                                     |                     |                             |
| 1   |                                            |               | -              | Franksi                               | 195             | 193            | Soficomi<br>S.O.F.LP. (M)      | 448<br>90     |               |                                        | Émission          | Rachet            |                                     | Émission            | Rachet                      |
| -   | A .4*                                      |               |                | Fromagariès Bal                       | 772             | 767            | Sofragi                        | B20           | B10           | VALEURS                                | Frais incl.       | nacres<br>net     | VALEURS                             | Free incl.          | recher<br>ret               |
|     | Actions at                                 | a comb        | rtant          | From Paul Renard                      | 471 80          | 490            | Sogepel                        | 263           | 270           |                                        |                   |                   |                                     | <u> </u>            |                             |
| - 1 | Aciers Pewagot                             | 53 50         | 52             | GAN                                   | 654<br>621      | 856<br>616     | Soutiere Autog                 | 68            | 67 40         | l                                      | 2                 | ICAV              | 22/2                                |                     |                             |
| ٠1  | A.G.F. (St Cont.)                          | 359           | 358            | Gaz et Esca:                          | t349            | 1351           | S.P.E.G                        | 174           | 180           | l                                      |                   |                   |                                     |                     |                             |
|     | A.G.P. Vie                                 | 6000          | 5999           | Genvrein                              | 110             |                | Speichin                       | 190           | 172 BO a      | Actions France                         | 228               | 217 66            | Laffine-Expension<br>Laffine-France | 654 51<br>204 48    | 524 B3                      |
|     | iAar, Inc. Mecha                           | 98            | 100            | Gár. Arm. Hold                        | 25 20           | 25             | S.P.L                          | 349           | 349 50        | Actions livestim                       | 276 50<br>336 77  | 263 96<br>321 50  | Laffeta-Obio                        | 146 86              | 195 19<br>140 20            |
| - 1 | Altred Herico                              | 70            | 68 90          | Gerland (Ly)                          | 735             | 745            | Spie Barignolles               | 155           | 159           | Aedificandi                            | 363 66            | 347 17            | Lafficia Rend                       | 210 39              | 200 E                       |
| J   | Allobroge                                  | 348           | 334            | Gévelot                               | 312             | 310            | Statri                         | 239           | 238           | A.G.F. 5000                            | 250 54            | 239 18            | Laffice-Tokyo                       | 952 22              | 909 04                      |
| ı   | André Roudière<br>Applic. Hydraul          | 139<br>299 80 | 136<br>291 20  | Gr. Firt. Constr                      | 215             | 215            | Synthelabo                     | 266 20        | 267           | Agiimo                                 | 383 B2            | 386 42            | Lon-Associations                    | 11415 04            | 11416 D4                    |
|     | Arbel                                      | 37 10         | 37 70          | Gds Mout Corbeil                      | 80              |                | Taittinger                     | 700           | 672           | A.G.F. Interfereds                     | 380 85            | 363 58            | Livres porteriorite                 | 508 07              | 485 D                       |
| - 1 | Artais                                     | 395           | 395            | Gds Moul. Paris<br>Groupe Victory     | 290<br>735      | 290<br>788     | Testuri-Aequitas               | 260<br>56 50  | 58            | Altefi                                 | 234 73<br>197 94  | 224 09            | Mondiale lovestissets<br>Monecic    | 362 63<br>561 13 45 | 336 64<br>56113 45          |
| 1   | At Cit Loiry                               | 15            | 15 30          | G. Transc. ind.                       | 134             | 139 60         | Thann et Must<br>Tissmétal     | 28 50         | 29<br>29      | A.L.T.O                                | 19794<br>48389    | 188 95<br>461 95  | Maria Chillengiana                  | 446 10              | 425 87                      |
| ı   | Ausseclas-Ray                              | 25            | 26             | Heard-U.C.F.                          | 34              | 33 80          | Tour Effel                     | 329           | 325           | Assoc St-Honori                        | 11025 99          | 10971 13          | Maraelle Unie Sal                   | 105.09              | 100 32                      |
|     | Rain C. Moneco                             | 88            | 86             | Hatchinson                            | 31              | 31             | Uliner S.M.D.                  | 154 50        | 165 50        | Associt                                | 22251 63          |                   | Hatio,-Assoc.                       | 23145 21            | 23099 01                    |
|     | Ramania                                    | 453           | 454            | Hydro-Epergie                         | 193 60          | 201 30         | Unimo                          | 227           | 227           | Bourse Investiss                       | 295 78            | 282 37            | Nation-Energine                     | 12602 64            | 12477 85                    |
|     | Banque Hypoth. Eur.                        | 297           | 300            | Hydroc St-Deals                       | 49              | 49 50          | Umibai                         | 535           | 535           | Bred Associations                      |                   |                   | Neto-Inter                          | 958 27              | 915 77                      |
|     | Startry-Ouest                              | 276           | 276            | Immindo S.A                           | 216             | 216            | Unidel                         | 98            | 98            | Capital Plus                           | 1268 18           |                   | MatioObligations<br>NatioPlacements | 439 60<br>57070 72  | 419 67                      |
|     | B.N.P. Intercontis<br>Bánédiction          | 175<br>1660   | 179 90<br>1651 | Imminest                              | 166 60          |                | U.A.P                          | 553           | 553           | CÚP                                    | 826 51            | 789 03            | Meto-Vidus                          | 516 26              | 57070 72<br>492 85          |
| - 3 | Bon-Marché                                 | 120           | 120 10         | Introdeil                             | 310             | 301 50         | Union Brasseries               | 75            | 76            | Conversiment                           | 292 05<br>1046 06 | 278 81<br>998 63  | Obisem                              | 157 93              | 150 77                      |
|     | Borle                                      | 315           | 315            | forrobanqua<br>Izomob. Mansaila       | 486<br>2160     | 490 50<br>2160 | Union Habit                    | 268           | 268 !         | Cortexa                                | 40130             |                   | Pacifique St-Hoacoé                 | 426 22              | 406 89                      |
| Į   | Bras. Glac. Int.                           | 890           | 888            | Inmolice                              | 398             | 395            | Un, imm. France                | 270           | 270           | Cross, Immobil                         | 365 95            | 349 36            | Paribes Epurgna                     | 12162 33            | 12133 79                    |
| ı   | Calf                                       | 365           | 365            | Industrielle Cie                      | 740             | 770            | Un. land. Credit               | 320           | 31B           | Déméter                                | 58487 73          | E0970 00          | Perites Gestion                     | 548 85              | 523 98                      |
| . 1 | Cambodge                                   | 203           | 203            | invest. (Stri Cent.)                  | 821             | 800            | Usinor                         | 1 20          | 1 18          | Drougt-France                          | 298 40            |                   | Primmoine Retraite                  | 1161 四              | 1138 48                     |
|     | CAME                                       | <b>98</b>     | 97             | Jeeger                                | 38 40           | 34 60          | UTA                            | 201           | 202           | Drougt Investiges                      | 760 64            | 725 15♦           |                                     | 246 18<br>439 58    | 244 95<br>419 65            |
|     | Campanori Best                             | 170           | 165            | Lafitte Bail                          | 305             | 305            | Vincey Bourget (Ny) .          | 8 30<br>51 50 |               | Drouge Sécures                         | 200 81            | 191 704           | Placement on terms                  | 53473 97            | 53473 97                    |
|     | Caoss. Padeng                              | 319           |                | Lambert Frères                        | 54              | 56 20          | Virax                          | 250           | 250           | Energia                                | 250 30<br>6325 45 | 238 95<br>6293 98 | Province levesties                  | 286 59              | 273 59                      |
|     | Carbone-Lorraine                           | 55            | 53<br>145      | Lampes                                | 109             | 108            | Brass, du Marce                | 106           |               | Energie Astociations                   | 24487 88          |                   | Rendess St-Honoré                   | 12106 41            | 12045 18                    |
|     | Carmaud S.A<br>Caves Rogusfort             | 147<br>798    |                | La Brosse-Dupont                      | 75 65<br>716    | 75<br>719      | Brass, Osest-Afr.              | 31            |               | Epargos Capital                        | 5374 84           |                   | Sécur, Mobilière                    | 381 12              | 363 84                      |
|     | C.E.G.Frig                                 | 204 50        | 210            | Lisbon Cie                            | 230             | 230            | ]                              | · -· I        |               | Epergne Cross.                         | 1350 26           | 1289 03           | Selected terms                      | 12195 30            | 12104 52                    |
|     | CEM                                        | 29            | 30             | Locabai Inmob                         | 520             | 514            |                                |               |               | Epargne Industr                        | 446 82            | 426 65            | Sélection-Rendem                    | 330 01<br>181 85    | 315 05<br>173 60            |
|     | Centers Stanzy                             | 790           | 761            | Loca-Expansion                        | 184             | 184            | Étran                          | aères         | ,             | Epargne Inter                          | <del>592</del> 64 | B61 23            | Select. Val. Franc                  | 202 44              | 193 26                      |
| . 1 | Contrast (Ny)                              | 105 50        | 110            | Locafinancière                        | 263 30          | 263 30         | ]                              | 54. 30        |               | Epargne-Units                          | 184 80            | 175 42            | Sicar-Associations                  | 1073 99             | 1071 85                     |
| ľ   | Carabati                                   | 81 80         | 78 40          | Locatel                               | 384             | 354            | AEG                            | 385           |               | Epargne-Valler                         | 875 92<br>353 48  | 836 20<br>337 45  | SF1 tr. et fetr                     | 489 44              | 448 15                      |
|     | C.F.F. Fernilles                           | 157           | 159            | Lordex (Ny)                           | 115             | 111            | Al20                           | 365           | 310           | Eparobág                               | 1118 99           | 1116 76           | Scorame                             |                     | 469 73                      |
|     | CF.B                                       | 810<br>80 50  | 810            | Louvre                                | - 395<br>201    | 400            | Alcan Alum                     | 367 60        |               | Eustric                                | 8575 71           | 8283 26           | Scar 5000                           | 219 BO<br>335 15    | 209 64<br>319 96            |
|     | CG.V.                                      | 105           | ïii            | Lucheire S.A<br>Machines Bull         | 34 50           | 209<br>33 90   | Algemeine Bank                 | 1439          | 1399          | Euro-Croissance                        | 418 19            | 398 23            | Siven                               | 323 47              | 308 80                      |
|     | Chambon (M.)                               | 390           |                | Magnesia Uniorix                      | 56 10           |                | Am. Petrofina                  | 500<br>260    | 235           | Foocer knyesess                        | 662 31            | 632 85            | Silverente                          | 203 23              | 194 01                      |
|     | Chambourcy DAL                             | 1005          | 1020           | Magnant S.A                           | 50 50           |                | Arbed                          | 133           | 230<br>128    | France Gerange                         | 292 06            | 286 33            | Swinter                             | 346 58              | 330 96                      |
|     | Champes (Ny)                               | 109           |                | Maritimes Part                        | 136 50          |                | Banco Central                  | 116           | 1 2 2 2       | France-Investors                       | 425 56<br>423 46  | 406 25            | ISL-Est                             | 1007 18             | 961 51                      |
| . 1 | Chira. Gde Perolane .                      | 80 10         | 20             | Masocaine Cie                         | 33 50           | 34 20          | Beo Pop Espanol                | 92 80         | 1 22 1        | FrObl. [nouv.]                         | 245 25            | 404 26<br>234 13  | SIG                                 | 77B 02              | 741 89                      |
| ı   | C.I. Maritima                              | 408           | 408            | Métal Déployé                         | 287             |                | B. Régi. Internat              | 32000         | 32000         | Francic                                | 223 55            | 219 52            | SALL                                | 1077 52             | 1028 66                     |
|     | Ciments Vicat                              | 238           | 239            | M. K                                  | 148 80          | 142 80         | Barlow Rand                    | 113           | 113           | Fructulance                            | 443 22            |                   | Sobrievest                          | 452 34<br>327 80    | 431 83<br>312 94            |
|     | Catraen (B)                                | 125           |                | Mic                                   | 280             | 262            | Blyvoor                        | 157 90        | 151           | Fructives                              | 60710 02          | 60658 62          | Sogerar                             | 879 73              | B39 94                      |
|     | Clause                                     | 456<br>350    |                | Mors                                  | 280             | 290            | Boweter                        | 39            | 38            | Gestion Associations                   | 113 50            |                   | Sozinter                            | 1140 30             | 839 84<br>1088 59<br>446 58 |
|     | CLMA (FrBeil)                              | 360  <br>51   |                | Nadella S.A                           | . 118 10<br>116 | 116            | British Petrolegen             | 64 50         |               | Gestion Mobiliers                      | 577 47            | 551 28<br>100 45  | Solei Invatisa                      | 467 79              | 446 58                      |
|     | Cochery                                    | 422           |                | Navig. (Nat. de)                      | 49 50           |                | Br. Lambert<br>Caland Holdings | 463<br>112    |               | Gest. Residence                        | 509 24            |                   | Technocic                           | 1021 80             | 975 47                      |
|     | Cogili                                     | 239           | 238 20         | Alcolas                               | 479             | 433            | Canadian Pacific               | 373           |               | Gest. Sél. France<br>Heusemann Oblig   | 397 53<br>1284 95 |                   | U.A.P. Investiss                    | 347 83              | 332 15                      |
|     | Comindus                                   | 686           |                | Nodet-Goucis                          | 87 50           | 87 50          | Cockerill-Ougra                | 30 25         |               | Herizoa                                | 689 24            | 657 99            | Un-Associations<br>Unifrance        | 104 41<br>270 16    | 104 41<br>257 91            |
|     | Comiphos                                   | 173 90        |                | OPB Paribes                           | 135             | 135 50         | Cominco                        | 465           | 451           | LM.S.L                                 | 381 42            | 364 12            | Undoncer                            | 270 18<br>306 18    | 674 16                      |
| ŀ   | Comp. Lyon-Alem                            | 213           | 212 50         | Optorg                                | 114 70          | 114            | Commerzbank                    | 730           | ,             | Indo-Suez Valeurs                      | 606 93            | 579 41            | Ungestion                           | 654 55              | 624 87                      |
|     | Concorde (La)                              | 255           |                | Origny Desvroise                      | 100             | 96             | Courtaulds                     | 19 55         |               | hd. tarcies                            | 11883 03          |                   | Un-Japon                            | 1194 64             | 1140 47                     |
|     |                                            |               |                |                                       |                 |                |                                |               |               |                                        |                   |                   |                                     |                     |                             |

0.08 53 75 94 Ungestion Un-Japon Un-Japon Un-Japon Un-Japon Un-Japon Un-Japon Un-Japon Un-Japon Ungestion Unges

194 64 1140 47 132 58 132 58 1844 25 1783 62 1428 23 1363 47 388 38 370 78 1117 04 1115 92 121979 34121857 48 671 76 641 29

Courtainte Auent
Dart. and Kraft
De Beers (port.)
Dow Chernical
Oreother Bank
Entrep. Bell Canada
Fernmes d'Asi.
Finoutremer

|                                                                                                             | Dens le quatrième coloime, figurent les varia-<br>tions en pourcentages, des cours de la séance<br>du jour par rapport à ceux de la veille.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | le                                                                                                                                                                                                                    | mei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | nt                                                                                                                                                                                                                | mensuel                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | c : coupon détaché; • : droit détaché;<br>o : offert; d : demendé; • : prix précéder                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                |                                         |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--|--|
| Compart<br>setion                                                                                           | VALEURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Cours<br>précéd.                                                                                                                                        | Premier<br>cours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Demier<br>costs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | %<br>+-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Compan<br>sation                                                                                                                                                                                                                                                                  | VALEURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Courts<br>précéd.                                                                                                          | Proper<br>Cours                                                                                                             | Demier<br>count                                                                                                              | %<br>+-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Compen<br>setion                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cours<br>précéd.                                                                                                                                                                                                  | Premier<br>COURS                                                                                                                                                                     | Demier<br>cours                                                                                                                                                                                                                 | %<br>+-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Compen-<br>setion                                                                                                                                                      | VALEURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cours<br>précéd.                                                                                                                                                                                 | Premier<br>cours                                                                                                                                                       | Dernier<br>cours                                                                                                                                                                      | %<br>+ -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Compen-<br>serion                                                                                      | VALEURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Cours<br>précéd.                                                                                                                                                                                | Premier<br>cours                                                                                                                                                                             | Demer<br>cours                                                                                                                                                                                                 | %<br>+-                                 |  |  |
| 270<br>26                                                                                                   | Accor Agence Hawas Agence Hawas Agence Hawas Ale Liquids Ale, Superm, ALLSP L Alashom-Asi Amrup Applic, gar Applic, gar Arjom, Priose Aso, Entenpr. Av. DassSt. Sal-Expionen. Bell-Investita. Co-Bancaive Sarre HV. Béghin-Sey Bic BLS. Baccari (Sáná.) Bangwais S.A. Baccaronas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 207<br>770<br>770<br>511<br>420<br>76<br>180 20<br>612<br>321<br>385<br>1350<br>530<br>262<br>580<br>438 90<br>115<br>270<br>406<br>276<br>1520<br>1740 | 815<br>3183<br>1340<br>525<br>270<br>551<br>433<br>115<br>565<br>405<br>20<br>20<br>405<br>20<br>20<br>20<br>30<br>405<br>20<br>405<br>20<br>20<br>405<br>20<br>405<br>20<br>405<br>20<br>405<br>20<br>405<br>20<br>405<br>20<br>405<br>20<br>405<br>20<br>405<br>20<br>405<br>20<br>405<br>20<br>405<br>20<br>405<br>20<br>405<br>20<br>405<br>20<br>405<br>20<br>405<br>20<br>405<br>20<br>405<br>20<br>405<br>20<br>405<br>20<br>405<br>20<br>405<br>20<br>405<br>20<br>405<br>20<br>405<br>20<br>405<br>20<br>405<br>20<br>405<br>20<br>405<br>20<br>405<br>20<br>405<br>20<br>405<br>20<br>405<br>20<br>405<br>20<br>405<br>20<br>405<br>20<br>405<br>20<br>405<br>20<br>405<br>20<br>405<br>20<br>405<br>20<br>405<br>20<br>405<br>20<br>405<br>20<br>405<br>20<br>405<br>20<br>405<br>20<br>405<br>20<br>405<br>20<br>405<br>20<br>405<br>20<br>405<br>20<br>405<br>20<br>405<br>20<br>405<br>20<br>405<br>20<br>405<br>20<br>405<br>20<br>405<br>20<br>405<br>20<br>40<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50 | 183 50<br>612<br>319<br>361<br>1340<br>1525<br>289 80<br>551<br>405 20<br>270 80<br>1456<br>1676<br>655<br>1676<br>655<br>1676<br>655<br>1676<br>655<br>1676<br>655<br>1676<br>655<br>1676<br>655<br>1676<br>655<br>1676<br>655<br>1676<br>655<br>1676<br>655<br>1676<br>655<br>1676<br>655<br>1676<br>655<br>1676<br>655<br>1676<br>1676 | + 173<br>+ 032<br>+ 012<br>+ 012<br>+ 012<br>+ 012<br>+ 103<br>+ 103<br>+ 103<br>+ 103<br>+ 103<br>- 104<br>+ 105<br>- 104<br>- 104  | 660<br>850<br>740<br>180<br>250<br>35<br>385<br>387<br>250<br>250<br>400<br>750<br>410<br>131<br>184<br>620<br>250<br>1870<br>330<br>1870<br>330<br>1870<br>330<br>1870<br>300<br>1010<br>148<br>85<br>86<br>86<br>86<br>86<br>86<br>86<br>86<br>86<br>86<br>86<br>86<br>86<br>86 | Europe nº 1 Facon Facher-bauche Finantal Frene-Lille Francaria Frene-Lille Francaria Francaria Francaria Francaria Francaria Galonyen Galonyen Galonyen Galonyen Galonyen Galonyen Halinin (La) Immo Pisine-Iki Immo Pisine-Iki India Immo Iki India Iki | 131<br>193 50<br>625<br>328 80<br>1988<br>1276<br>300<br>676<br>731<br>289 80                                              | 270<br>378<br>750<br>410<br>1300<br>135<br>193<br>193<br>2018<br>1273<br>300<br>688<br>731<br>281<br>1010<br>145<br>83 50   | 263<br>36 10<br>85<br>369<br>172<br>830<br>289 50<br>310<br>1370<br>338                                                      | - 4 68<br>- 0 11<br>- 0 40<br>+ 1 72<br>+ 2 33<br>+ 1 287<br>- 3 71<br>- 0 17<br>- 0 17<br>- 0 18<br>- 1 267<br>- 2 68<br>- 2 68<br>- 2 68<br>- 2 68<br>- 3 16<br>- 0 10<br>- 0 | 490<br>675<br>206<br>48<br>88<br>236<br>60<br>320<br>1700<br>900<br>220<br>1310<br>390<br>1070<br>750<br>1070<br>750<br>145<br>1370<br>475<br>29<br>610<br>125<br>151<br>158<br>158<br>158<br>158<br>158<br>158<br>15 | Penhoet Permod-Ricard Permod-Ricard Petroles (Fae) - (certific.) Pérroles B.P. Perport S.A. Poclain Polist Pompey P.M. Labinal Presses Casi Prézabair Sc. Primagaz Prentangs Prentangs Prentangs Prentangs Radiosecin. Raffin, (Fae) Redouts (La) Roussal-Uctar Roussal-Uctar Sagen S.A. Cassal S.C. C | 491<br>677 50<br>47 50<br>88 20<br>235<br>59 90<br>323<br>334 90<br>1700<br>741 138 50<br>1306<br>379<br>1070<br>741 1375<br>1375<br>472<br>28 50<br>508<br>127<br>51 50<br>154 50<br>154 50<br>250<br>880<br>880 | 48 40<br>85<br>228<br>60<br>325<br>130<br>326<br>1710<br>890<br>220 50<br>142<br>1330<br>373<br>101 20<br>1097<br>733<br>1352<br>140<br>1389<br>406<br>471<br>308 50<br>26 55<br>580 | 500<br>670<br>208<br>48 10<br>85<br>1228 50<br>61 50<br>325<br>130<br>325<br>130<br>1320<br>141 50<br>1320<br>101 30<br>1030<br>1362<br>140 50<br>1362<br>140 50<br>1363<br>1363<br>1363<br>1363<br>1363<br>1363<br>1363<br>136 | + 183<br>- 103<br>+ 125<br>- 276<br>+ 267<br>+ 267<br>+ 267<br>+ 267<br>+ 267<br>- 148<br>- 148<br>- 148<br>- 148<br>- 369<br>- | 235<br>37<br>715<br>91<br>143                                                                                                                                          | Aegio Amer. C. Amignid B. Ottomene BASF (Akri) Bayer B. Ottomene BASF (Akri) Bayer Chana Mach. Cherrer Dome Mens. Deutsche Bark. Deutsche Bark. Deutsche Bark. Deutsche Bark. Deutsche Bark. Deutsche Cherrer Modek. Easter Rand Ericsson Corp. Ford Motors Gencor Ger. Motors Gencor Ger. Motors Gencor Ger. Motors Goldfields Harmony Hitschi Hoschst Akt. Imp. Cherrical IBM Hoschst Ak | 195<br>1238<br>930<br>651<br>671<br>633<br>37 50<br>294 50<br>68 90<br>1520<br>174 90<br>475<br>394 90<br>395 50<br>428<br>319<br>551<br>727<br>89 30<br>238 90<br>37 45<br>711<br>91 25<br>1171 | 938<br>841<br>660<br>668<br>37 80<br>523<br>291<br>90 40<br>1508<br>157<br>382<br>460<br>697<br>185<br>407<br>373 50<br>475<br>407<br>373 50<br>476<br>94 10<br>141 70 | 663<br>37 50<br>5523<br>291 80<br>90 80<br>158 50<br>333<br>158 50<br>188 7<br>4407<br>374 4475<br>545 50<br>223 328<br>228 545<br>545 545<br>5720<br>93 50<br>37 40<br>7712<br>94 10 | + 2 05<br>+ 4 92<br>+ 1 153<br>- 1 163<br>+ 1 188<br>+ 2 13<br>- 1 148<br>+ 2 13<br>- 1 2 18<br>+ 2 17<br>- 1 2 18<br>- 1 | 290<br>870<br>645<br>1340<br>605<br>515<br>450                                                         | Ito-Yokado ITT Marsushita Merca Mercasota M. Merch Mobil Corp. Nestie Norsk Hydro Phusp Morss Schember Steph T.D.K. Unitered Unit. Tachit. Val Reess West Deep West Hold. Xenux Corp. Zambie Corp. | 90 10<br>420 10<br>81 80<br>945<br>790<br>315 50<br>23500<br>803<br>1279<br>154 50<br>461<br>1599<br>1802<br>99 30<br>391<br>475<br>95 50<br>1569<br>161 30<br>291<br>861<br>647<br>448<br>2 38 | 420<br>81 60<br>845<br>774<br>311<br>23700<br>798<br>1315<br>771<br>152 50<br>601<br>1125<br>1775<br>626<br>100<br>416<br>94 60<br>1552<br>158 30<br>286<br>859<br>1383<br>648<br>544<br>438 | 419 50<br>81<br>938<br>754<br>310<br>23700<br>795<br>1305<br>711<br>152 50<br>478<br>602<br>1123<br>1760<br>526<br>100<br>412<br>479<br>94 60<br>1551<br>155<br>157<br>858<br>833<br>1380<br>848<br>547<br>438 | - 0 1 1 - 0 1 1 - 0 1 1 1 - 0 1 1 1 1 1 |  |  |
| 235<br>1420<br>785<br>114                                                                                   | C.I.T. Alcetel<br>Club Medianer<br>Codesel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                         | 1361<br>783                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1368<br>783                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - 311<br>- 012<br>+ 123                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 840<br>1500<br>910                                                                                                                                                                                                                                                                | Merin-Gerin<br>Meura<br>Michelin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 841<br>1505<br>917                                                                                                         |                                                                                                                             | 820<br>1511<br>890                                                                                                           | - 249<br>+ 039<br>- 294                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 850<br>460<br>286                                                                                                                                                                                                     | Sign. Ent. El<br>Silic<br>Siraco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 850<br>450<br>285 10                                                                                                                                                                                              | 840<br>440<br>288                                                                                                                                                                    | 840<br>442<br>286                                                                                                                                                                                                               | - 1 17<br>- 1 77<br>+ 0 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CO                                                                                                                                                                     | TE DES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CHA                                                                                                                                                                                              | NGE                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                       | ris des i<br>Dx Gurci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                        | MAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CHÉ L                                                                                                                                                                                           | IBRI                                                                                                                                                                                         | EDEL                                                                                                                                                                                                           | 'OR                                     |  |  |
| 210<br>240                                                                                                  | Coles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 210<br>241                                                                                                                                              | 209 90<br>240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 209 90<br>240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - 004<br>- 041                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1380<br>235                                                                                                                                                                                                                                                                       | Micia (Cas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                            | 1399                                                                                                                        | 1385<br>231<br>136                                                                                                           | + 0.65<br>- 0.64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 142<br>1290                                                                                                                                                                                                           | Siennor<br>Stais Rossignol<br>Sieninco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 142<br>1285<br>500                                                                                                                                                                                                | 140<br>1245<br>480                                                                                                                                                                   | 140<br>1260                                                                                                                                                                                                                     | - 140<br>- 272<br>- 360                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MARC                                                                                                                                                                   | HÉ OFFICIEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | COURS<br>préc.                                                                                                                                                                                   | COUF<br>22/2                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                       | 187 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Vente                                                                                                  | MONNAIES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | et devis                                                                                                                                                                                        | ses C                                                                                                                                                                                        | OURS                                                                                                                                                                                                           | COURS<br>22/2                           |  |  |
| 187<br>305<br>565<br>220<br>450<br>48<br>139<br>1430<br>810<br>80<br>91<br>780<br>505<br>230<br>2280<br>710 | Compt. Hotel. Control. Hot. Cridd. Fanciar Cridds Fi. Imm. Cridds Fig. Cridds Hot. Crisses Consent-Loire Consent-Loire Doment-Servip Barty Doelss France D.A.C. Doment-Servip Barty | 186 40<br>305<br>565<br>524<br>450 10<br>48 80<br>137<br>1431<br>812<br>800<br>91<br>763<br>507<br>729<br>221<br>2375<br>601<br>781<br>781              | 295<br>575<br>223<br>452                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 295<br>575<br>223 20<br>462                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | + 036<br>- 3123<br>- 085<br>+ 026<br>- 145<br>- 135<br>- 108<br>- 108 | 135<br>58<br>1350<br>480<br>91<br>550<br>240<br>290<br>48<br>290<br>805<br>286<br>800<br>163<br>2190<br>73<br>650<br>230                                                                                                                                                          | M.M. Petarroya Mole-Harvesey Mole-Harvesey Mole-Harvesey Moulees Moulees Moulees Mondel-Bessel Mordel-Bessel Mordel-Bessel Mordel-Bessel Moulees Mordel-Bessel Mordel-Caby Obide-Caby Obide-Caby Obide-Caby Paper Genorgies Pare-Messcomp Pacheltzoon                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 59 50<br>1357<br>479<br>91 50<br>561 1<br>238<br>11 95<br>49<br>289<br>89<br>289<br>89<br>505<br>284<br>900<br>153<br>2190 | 60<br>1382<br>467<br>92<br>580<br>228 80<br>12 40<br>51 95<br>286<br>88<br>600<br>279<br>900<br>147 10<br>2141<br>75<br>674 | 59 50<br>1355<br>467<br>52<br>550<br>228 80<br>12 30<br>51<br>295<br>298<br>279<br>900<br>147 10<br>2148<br>75<br>559<br>241 | - 0 14<br>- 2 50<br>+ 0 57<br>- 3 85<br>+ 2 6<br>- 1 78<br>- 1 16<br>- 1 78<br>- 1 78<br>- 1 91<br>+ 3 95<br>- 1 91<br>+ 3 95<br>- 1 91<br>+ 5 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 510<br>530<br>480<br>448<br>1570<br>310<br>1970<br>325<br>565<br>235<br>280<br>71<br>1790<br>1030<br>930<br>260<br>306<br>180                                                                                         | Sogres Source Parier Tales Luzenec Tél Elect. Thomson-C.S.F. T.R.T. U.F.B. U.C.B. Visiource V. Cicquet-P. Vinjers Eli-Gabon Ames. Inc. Amer. Teleph.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 520<br>629<br>476<br>442<br>1580<br>312<br>1961<br>329<br>567<br>236 50<br>280 10<br>73<br>1785<br>1028<br>931<br>250<br>303<br>179 80                                                                            | 303<br>1950<br>340<br>573<br>235 50<br>277 50<br>74<br>1815<br>1028<br>925<br>260 80<br>302                                                                                          | 482<br>525<br>615<br>469<br>438<br>1305<br>1305<br>1980<br>340<br>277<br>235<br>50<br>277<br>20<br>73<br>1815<br>1028<br>926<br>280<br>302<br>179                                                                               | + 0.96<br>- 2.22<br>- 1.28<br>- 0.90<br>- 1.58<br>- 2.24<br>- 0.05<br>+ 3.34<br>+ 1.03<br>- 0.42<br>- 1.03<br>- 0.53<br>- 0.33<br>- 0.44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Allemagn<br>Belgrque<br>Pays Bas<br>Danemar<br>Nonège<br>Grace (10<br>Igne (10<br>Susse (1)<br>Susse (1)<br>Susse (1)<br>Autriche<br>Espagne<br>Portugat<br>Canada (1) | is (\$ 1) is (\$ 10 DM) is (100 DM) (100 F) (100 F) (100 M) is (100 ind)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8 33<br>308 44<br>15 06<br>273 56<br>84 57<br>108 56<br>12 05<br>8 16<br>4 96<br>376 41<br>104 34<br>43 76<br>6 20<br>6 6 20<br>6 6 20                                                           | 60 306<br>66 15<br>10 273<br>84<br>107 84<br>107 133<br>11 15<br>6 6 4<br>103 375<br>103 43<br>104 43<br>107 65<br>107 65                                              | 490 295<br>957 14<br>420 260<br>460 80<br>770 105<br>950 11<br>445 6<br>980 4<br>400 366<br>700 100<br>760 42<br>388 5<br>504 6                                                       | 700<br>250<br>700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8 430<br>315<br>15 100<br>280<br>88<br>112<br>112<br>5 200<br>387<br>44 900<br>5 600<br>6 830<br>3 600 | Or fin Ikilo en be<br>Or fin (an finged)<br>Pales française I<br>Pales française I<br>Pales sussas I20<br>Pales latine I20<br>Souverain                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20 ft)                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                              | 104250<br>103800<br>649<br>450<br>840<br>617<br>766<br>4505<br>2050<br>1170<br>14085<br>638                                                                                                                    | 10450<br>10390<br>648<br>               |  |  |

# UN JOUR DANS LE MONDE

IDÉES

2. « Un peuple sans mêmoire », par Elie Wiesel. — LU : le Différend, de Jean-François

Lettres au Monde.

**ÉTRANGER** 

4. PROCHE-DRIENT La situation au Liban.

> 4. ASIE 4-5. AMÉRIQUES

 PEROU : la population andine est prise entre deux feux.

6. DIPLOMATIE

6. AFRIQUE

6. EUROPE

**POLITIQUE** 

7. Le CERES reprend sa liberté de

niqué du conseil des minis-

SOCIÉTÉ

9-10. LES DÉVELOPPEMENTS DU CONFLIT DES ROUTIERS.

JUSTICE: quatre nominations dans la haute magistrature. SCIENCES : dix mesures en faveur de la recherche industrielle.

> LE MONDE **DES LIVRES**

11. LE FEUILLETON DE BERTRAND POIROT-DELPECH : une entreprise folle; Le roman comme vision du

12. LA VIE LITTÉRAIRE.

13. AU FIL DES LECTURES. 14-15. LETTRES ÉTRANGÈRES : Catherine Howard et Henri VIII, par Anthony Burgess; Jiri Kolar, un plas-

ticien des mots. 16. RÉCITS : trois exilés, par J.-M.-G. Le

17. PHILOSOPHIE: le long voyage de

CULTURE

18. CINÉMA : rétrospective Tarkovski.

COMMUNICATION : Yves Montand sur Antenne 2.

**ÉCONOMIE** 

24. ÉTRANGER : en RFA. la réforme fiscale conduirait à un allégement de l'impôt sur le revenu. sécurité sociale

RADIO-TÉLÉVISION (20) INFORMATIONS SERVICES > (22) : · Journal officiel · ; Loterie nationale: Loto: Météorologie:

Mots croisés. Annonces classées (23); Carnet (21); Programmes des spec-tacles (19); Marchés financiers

Le numéro du « Monde » daté 23 février 1984 a été tiré à 438 956 exemplaires

Moquettes + Tissus Prix direct-charter® **chez** Artirec

L A TEINTE EXACTE QUE VOUS AIMEREZ (parmi 300), la durée, la beauté, la résis-tance aux taches, l'anti-électricité, la coordination sols-murs, la

Votre bonheur est chez Artirec avec 500.000 m' de stock disponi-ble aux prix garantis les plus bas, non piégés, (- 5 % lect.Monde).

Il faut aller 4, Bd Bastille, Ma Rapée, 340.72.72 ou au Dépotmystère que se refilent décora-teurs, architectes, hôteliers, lmp. St Sebastien, 11. Cherchez bien

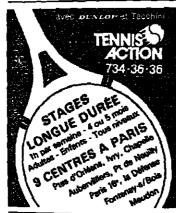

CDE

# Le gouvernement britannique accepterait de participer au financement de l'Airbus A-320

De notre correspondant Londres. – L'exemple donné par le gouvernement ouest-allemand, qui, initialement, était aussi réservé que le cabinet de M™ Thatcher, devrait inciter cette dernière à donner, enfin, à British Aerospace les movens de participer à la construction de l'Airbus A-320, l'avion civil de 150 places construit par un consortium européen. Tel était à Londres, le 22 février, le sentiment de la plupart des spécialistes de l'aéronautique qui estimaient que la décision allait être annoncée dans les prochains

La direction de British Aerospace a livré, depuis l'automne 1983, une bataille presque quotidienne avec le gouvernement, et Mrs Thatcher ellenême, afin d'obtenir une aide de 437 millions de livres pour investir dans le projet de l'A-320. Se multipliant pour faire du « lobby » auprès de tous les milieux politiques, les représentants de la société n'ont cessé de répéter cette mise en garde : « Si nous ne pouvons pas participer à ce nouveau projet, ce sera à terme la fin de l'industrie aéronautique britannique. » de loin la principale firme dans ce secteur, British Aerospace emploie près de quatre-vingt mille personnes et s'est associée depuis longtemps à Airbus industries pour construire les ailes des A-300 et A-310. Mais Mm Thatcher, des le début,

s'est montrée très réservée et a différé à plusieurs reprises sa décision. Alors qu'elle se lançait dans une campagne de restrictions budgétaires, elle a fait valoir que la demande de British Aerospace ne correspondait das à sa politique générale qui tend à diminuer considérablement la participation de l'Etat dans les entreprises industrielles et à n'encourager que les projets s'avérant d'emblée très rentables. Le premier ministre n'a jamais caché qu'il doutait fort de l'avenir de l'A-320 et oue British Aerospace puisse rentrer dans ses fonds, sinon faire des bénéfices, après avoir fait un investisse ment aussi important - la société ayant décidé d'apporter elle-même 200 millions de livres dans cette affaire. De plus, Mre Thatcher a déclaré à son entourage que ce n'était pas la peine d'avoir «privatisé» British Aerospace (en 1981) pour s'entendre demander maintenant de financer autant les activités mande de sept appareils par la compagnie aérienne privée British Caledonian - événement que certains n'a pas fait fléchir M<sup>me</sup> Thatcher.

Cependant, tenant compte malgré tout des diverses pressions exercées notamment par les autres partenaires européens engagés dans le projet celles, discrètes mais insistantes, de la France en particulier. ~ le premier

solution de « compromis » : le gouverpement ne prêterait ou une partie de la somme réclamée, le reste devant être procuré par des groupes finan-ciers de la City. Mais en dépit de sa ferme volonté de renforcer ses liens avec Airbus, la direction de British Aerospace a objecté que l'emprunt contracté dans le privé coûterait beaucoup plus cher à la société, déià très endettée pour d'autres investis-

Les choses en sont restées là pendant plusieurs semaines avant que n'intervienne un élément qui a soudain redonné confiance aux défen-seurs de l'A-320. Le gouvernement s'est résolu à prêter à Rolls-Royce 123 millions de livres pour que cette firme, conjointement avec des constructeurs américains, italiens et japoneis, puisse construire un nouveau réacteur. le V-2500, destiné à génération des avions de 150 places, celle précisément de l'A-320. Celui-ci pourrait, à l'avenir, être équipé de ce propulseur, bien qu'Airbus ait prévu de monter sur les premiers modèles le moteur franco-américain CFM-56, conçu par Gene-ral Electric et la SNECMA.

Enfin, en indiquant que la construction de la voilure de l'A-320 assurerait, pour des années, le travail de 4 500 de ses employés et celui de 3 500 personnes chez ses soustraitants, British Aerospace a rappelé que l'enjeu était encore plus fondamental. Ses dirigeants ont déclaré que non seulement l'A-320 permettrait à l'industrie aéronautique britannique de se maintenir « à la pointe de la technologie » dans de nombreux domaines, mais surtout, et encore, parce que le retrait de la Grande-Bretagne d'un tel projet ferait perdre trait en cause la participation de son industrie à de nouvelles entreprises de coopération internationale, comme, par exemple, l'étude du iutur avion de combat européen.

FRANCIS CORNU.

(i) NDLR. - Cela infirme les informations données dans les dernières éditions du Monde du 23 février.

# Mort de David, «enfant-bulle»

David, douze ans, est mort. En dépit d'une série de prouesses techniques et de tentatives thérapeutiques, l'∢ enfant-bulle > américain n'a pas survécu à sa

Lorsqu'il naît, en 1971, on sait que David court un risque maieur. Un de ses frères est délà mort, à l'âge de sept mois, d'un déficit immunitoire combiné sévère, maladie héréditaire rare qui prive l'organisme de toute détense immunologique. La moelle seuse est incapable, chez ces enfants, de produire des lymphocytes, cellules spécialisées dans la destruction ou la neutralisation des substances at des germes étrangers à l'organisme.

Immunologiquement nu, David doit, pour vivre, être artificiellement protégé. Il faut construire une barrière entre le monde et lui. C'est ce qu'on fait. Quelques minutes après sa naissance, on enlève l'enfant à sa mère. Ils ne se toucheront pas pendant douze

Ptace dans une bulle en plastique, David grandit. La bulle aussi. Nourriture stérilisée, air filtré. David marche, parle. Ses jouets, ses livres, sont débarrassés chimiquement de tout germe. C'est l'âge de l'école. On relie téléphoniquement la bulle à une classe. La famille organise sa vie autour de l'enfant.

David devient bientôt une sorte de héros. Un film de télévision est réalisé qui s'inspire de

A six ans, l'âge pour les autres des premières courses folles, David se voit offrir un scaphandre spécialement concu pour lui par Mais parce que la bulle n'est

pas, en définitive, un traiter on tente - en octobre 1983 une greffe de moeile osseuse en utilisant des cellules prélevées chez sa sœur, âgée de quinze ans. David sort de son enceinte. Premiers baisers, premières caresses. « Je n'imaginais pas qu'il avait les cheveux si épais et si doux a. dit sa mère. Le bonheur sera bref. La greffe réalisée à l'hôpital de Houston (Texas) est un échec. David est mort le

22 février. Ce destin dramatique ne doit pas faire oublier que, depuis plusieurs années, on soigne, sou-vent avec succès, les déficits im-Outre la greffe de moelle, on pratique des greffes de tissus provenant de fœtus (foie ou thymus).

Une quarantaine de greffes de moeëlle à partir de donneurs immunologiquement semblables ont été tentées en Europe. Dans 60 à 70 % des cas, la guérison est définitive. David n'aura pas

eu cette chance. JEAN-YVES NAU.

# BALOUTCH 190 x 120 13,500 6.900 F



NAIN (laine et soie) 155 x 105 31,600 13,900 F GHOM (sole) 150 x 100 42,900 19,900 F BAKTIAR 367 x 264 49:900 23,900 F 280 x 168 89,000 44,000 F ARDABILE

MAISON DE L'IRAN

# LE PROJET **DE STATION ORBITALE** «Il ne faut pas défendre

l'Europe de demain avec les moyens d'hier ». déclare M. Mauroy Dans un entretien publié le 22 fé-

vrier par le quotidien autrichien Arbeiter Zeitung, M. Pierre Mauroy déclare notamment, à propos de la suggestion faite récemment par M. Mitterrand de créer une station orbitale européenne à vocation militaire:

Nous nous interrogeons déjà de-puis de nombreux mois sur les conséquences que pourrait avoir, pour la défense de la France, le lancement éventuel du programme américain [qui] viserait à développer des moyens défensifs destinés à s'opposer aux missiles stratégiques mucléaires (...) Chacun sait que So-viétiques et Américains poursuivent leurs recherches dans les domaines des armes à faisceau laser et dans l'utilisation de l'espace. Je ne crois pas que les Européens puissent ignorer ces évolutions. Ne serait-ce que parce qu'elles posent d'impor-tants problèmes stratégiques. C'est vrai en matière de rapports Est-Ouest, c'est vrai pour là désense de l'Europe, c'est vrai aussi pour notre politique de défense ; face à ces nouveaux défits, il nous semble que les Européens doivent se mobiliser. Nous aurions tort en effet de vouloir désendre l'Europe de demain avec les moyens et l'organisation

### LES UNIVERSITAIRES ÉLISENT LEURS REPRÉSENTANTS **AUX COMITÉS PARITAIRES**

Les élections aux comités techniques paritaires des personnels enseignants titulaires et stagiaires de statut universitaire (CTP) ont lieu actuellement. Ces élections par correspondance s'achèveront le 29 février. Elles doivent permettre de désigner les quinze représentants des personnels dans une instance paritaire chargée d'examiner les projets de réformes des statuts des ensei-gnants chercheurs. Le CTP, élu par un collège électoral unique, ren cera celui mis en place en 1982 et dissous après la démission, en juillet 1983, des élus membres du syndicat national de l'enseignement supérieur

Ce scrutin, comme celui de 1982, est un test pour la représentativité des syndicats du supérieur. Trois listes sont en présence. Le SNE-Sur mène campagne . pour un déblo cage des carrières et contre la délation des statuts . Le syndicat énéral de l'éducation nationale (SGEN-CFDT) demande « la prise en compte de toutes les activités dans le déroulement de la car-

Un nouveau venu se présente cette année. Il s'agit du syndicat na-tional des personnels de recherche et des établissements d'enseignement supérieur (SNPREES-FO).

= (Publicité) = La revue AUTREMENT prépare un guide pratique de l'innovation pédago-gique, de la maternelle au lycée, destiné aux enseignants et aux parants. Ves expérieurs seus intéressent Communiquez rapidement un bref descriptif de ce que vous faites à : Mishèle Saltiel - Autrement

# −Sur le vif

# Entre verre et béton

Je ne sais pas si vous ètes comme moi, mais j'adore la vie de bureau. Ses pauses-café, ses pots à l'occasion d'un pari perdu. d'un départ à la retraite, d'un anniversaire ou de la Saint-Sylvestre. Ses intrigues, ses pro-miscuités, ses complicités du style : ∢ Fais gaffa, n'appelle pas chez moi ce soir, j'ai dit que je sortais avec toi >, - ses regots, ses jalousies, ses gros chagrins et ses petites joies : une tape amicale dans le dos, une cares dans le sens du poil, un brin de compliment, un mot d'encouragement, histoire de vous prouver que vous ne passez pas comolètement inaperçu aux yeux de vos collègues et de vos employeurs.

Si je vous parle de ça aujourd'hui, c'est parce que vous verraz vendradi soir, sur FR3, une émission consacrée à ca, jusent : à la vie à l'enseigne de l'UAP dans une grande tour de la Défense. Trente-huit étages de bureaux super-moderne, superfuxueux avec vue panoramique sur Paris, énorme ruche futuriste où s'affairent trois mille employés, dont deux tiers de femmes. Parmi elles, une dactylo, une fille adorable qui se plaint de cette transparence prérisément. Elle revendique le droit à l'existence dans le regard de ses chefs. Le droit aussi à une existence un peu moine serrée à l'extérieur. Combien touchet-elle ? Avec la prime, un peu plus de cinq mille francs par mois. Combien lui faudrait-il pour

finir de payer son appertament et s'offrir de temps en temps un cinéms ou une patite boulle au restaurant? Elle bésite un bon moment et puis, comme on se jetta è l'esu, elle lache : sapt

Oriend on demanders up sex plus terd au directeur financier de la boîte ce qu'il gagne, il refusera de répondre, Je suis sûre que s'il nous disait le chiffre inscrit mois après mois sur sa feuille de paye, la dactylo en question tomb les bras en croix.

A partir d'un certain niveau. la tête perdue dans les muées eatourant cas sommets, on dérapa, on trébuche sur les mille et les millions, les centimes et les francs, on les divise, on les multiplie, on les confond. Alors tit, opacité est totale.

Jusqu' Où

The second second

125 × 125 mm, 10 10

SIN THE PROPERTY AND AND

The Total Control of

THE PERSON NAMED IN

ALL NOW A CHARLES AND A CHARLE

meter deat best

ales over

the section of the se

अपादाय के का अन्तिक

alan Processes, 🚉

7 1 1 1 1 1 1 1

THE AL BROWN

and the same of

The State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the S

マポキカ 上海路 郷

Strong unte Mark

Service of the servic

Pair Luthire, Marie

W The A STATE OF

All majoretes and and and

The state of the s

and . The state

darme autre, Mi

Santis de l'étale

THE D'RESERVE

F (C CHICA 🙀 🖁

to ment branch a

Reinige banger

and a change of

Captures in

france baratte in

Contract of the sea

en einere fami

region a'est 16

Ge harrison as cappe.

A SPECIAL PROPERTY.

P. Rescues Me

garier C, shickon

to be postage.

Pin elemion CE

and in Catalog

it terd appette à

il in the paracel

7 th (2022 1.18)

Side Li Bretter &

12 tale de 1941

the Parameter 1 Stere a la v W. Water Britands

Per Vindred.

Charlies th Rate. ( Test In a in tract de Sea Deprinted

Cincina. Las the State of the

trooper out

the graduate Schur be to

i the Expense

danco, casis

. . . ce 4

the Madrid + 🙀

STATE OF THE PERSON NAMED IN

Sales of Calebrate

Turker (SE)

Une chose est sure : pris entre le verre et le béton, les employés des grosses sociétés commencent à paniquer. Radio Coulou diffuse à longueur de journée des nouvelles contradictoires sur les intentions de la direction : dégraisset, recycler, virer, pousser dehors, restructurer. A la cantine, sur les paliers et dans les ascenseurs, on ne parie que de ca, que de lui, l'ordinateur, le rival, le châtlenger auquel il va faljeté à la trappe de la mère Ubu des temps modernes, l'informeti

CLAUDE SARRAUTE.

# EN 1984

# **Boussac-Saint Frères prévoit** près de 1500 suppressions d'emplois

(Nord), le comité central d'entreprise de la Compagnie Boussac-Saint-Frères (CBSF). Une centaine de salariés ont envahi la salle de réu nion et ont déménagé les tables et les sièges. C'est donc debout que le président de la Compagnie a com-mencé son exposé de présentation du nouvel état du plan industriel de l'entreprise. L'application de ce plan se tra-

duira en 1984 : - D'une part, par la sermeture

d'ateliers aux productions non rentables : entre 1250 et 1500 emplois seraient ainsi supprimés ; - D'autre part, et éventuelle

ment, par la cession totale ou partielle d'une partie d'activités de la firme : 250 à 550 postes de travail sont ici concernés. Deux conditions toutefois doivent

encore être remplies pour que soient menés à bon terme ces objectifs. La première est relative aux

investissements qui seront mis à la disposition de la CBSF par les pouvoirs publics. Ces derniers ne se déroberont sans doute pas. Un conseil d'administration de la firme

C'est dans un climat tendu que s'est réuni ce jeudi matin 23 février une partie de ces actifs, la CBSF de Wambrechies, près de Lille devrait pouvoir «sortir» de la location-gérance son statut juridique

Elle y serait pent-être parvenue si entre MM. Willot et la direction de la Compagnie étaient applicables Or il ne le sont plus, pratiquement du moins, en raison, dit-on, de l'attitude nouvelle de MM. Willot et anssi de celle du ministère de la jus-

# EFFRITEMENT DU DOLLAR

Le relévement des rendements Le relévement des rendements offerts, mercreil lors de la dernière adjudication de bous du Trêsor américains à deux aus, n'a pas fait remonter le dollar et le whilet vert » était en léger repli jeuis 23 février sur les places européennes, tous les observateurs attendant de voir quelles mesures compte prendre l'administration Reason nour essaver de compiler en martie gan pour essayer de combier en partie son «trou» budgétaire.

A Paris, le dollar s'est replié en fia de matinée aux alentours de 8,19 F coutre 8,2360 F la veille en cotation officielle, tandis qu'à Francfort la mon-naie américaine enregistrait par contre une très légère reprise : 2,67 de marks contre 2,66 la veille.

devrait avoir à en connaître le hundi
27 février.

La seconde condition parzît, elle,
ne pas pouvoir être remplie très rapidement; elle concerne seulement les
cessions d'activités. Pour pouvoir



Costume Veste **Pantalon** 



PLACE DE FRANCE CENTRE COMMERCIAL PRO

